





26° 19 118 719





# HISTOIRE

DES

## PHILOSOPHES

MODERNES,

Par M. SAVÉRIEN,

Avec leurs Portraits gravés par François.

TOME TROISIÈME.

Histoire des Restaurateurs de la Philosophie: première partie.

RAMUS. BACON. GASSENDI. Descartes, Pascal.



#### A PARIS,

Chez BLEUET, Libraire, sur le Pont-St-Michel; GUILLAUME fils, Libraire, Place du Pont-Saint-Michel.

M. DCC. LXXIII.

AVEC PRIVILÉGE DU ROI.





## DISCOURS

#### PRÉLIMINAIRE

SUR

SUR LA RENAISSANCE

## DE LA PHILOSOPHIE.

L ne faut pas espérer que la Philosophie sasse de grands progrès, & que les hommes deviennent par conséquent plus savans & plus sages, tant qu'on soutiendra la vanité par des distinctions arbitraires, ou des prérogatives frivoles. L'esprit humain n'est pas seulement amoureux de luimême: il est aussi naturellement jaloux, envieux & malin à l'égard des autres. Son but est presque toujours Tome III.

de dominer; & dès qu'il trouve une voie aisée d'y parvenir, il néglige les moyens qui donnent par le mérite une distinction réelle. Lui porter alors une nouvelle lumière, c'est s'attirer sa haine, parce que c'est un avantage que de se montrer plus éclairé qu'autrui, en quelque matiere que ce soit. Aussi l'amourpropre a mis bon ordre contre cette espèce d'humiliation. Il a inventé une manœuvre, qui en affermissant l'erreur, maintient avec une sorte de gloire l'imperfection & l'ignorance: c'est d'établir d'abord pour axiome & pour principe, qu'on a raison; & de regarder ensuite comme une vérité constante, que l'intérêt particulier doit l'emporter sur toute autre considération. Avec ces armes on se rend invulnérable. On n'écoute plus les meilleurs raisonnemens. On méprise la vérité avec

## PRELIMINAIRE. iii

hauteur. On s'applaudit impunément de ses sottises. On dédaigne & on écarte les gens éclairés, & on étouffe sans pudeur le goût & le savoir. Si cette opinion se répand, la barbarie leve la tête, accompagnée des maux innombrables qui viennent toujours à sa suite. Et c'est ce qui arriva dans les temps qui précéderent la renaissance de la Philo-

fophie.

Lorsque les Gots s'emparerent de l'Italie, après la chute de l'Empire Romain, non-seulement ils proscrivirent l'étude : ils chercherent encore à effacer la mémoire de l'ancienne Philosophie, en détruifant ses annales. Ils n'estimerent que le luxe, dépraverent les mœurs, opprimerent la vertu, détruisirent les chefs-d'œuvres des Romains, allumerent le flambeau d'une fanglante guerre, & répandirent para ij

tout la désolation & le dégât.

L'ignorance revêtue de l'autorité & de la force, éteignit les facultés naturelles de l'entendement. On ne pensa plus: on ne sit que végéter. Ce désastre alla si loin, qu'une partie des temps suivans sut appelée l'âge de plomb, qui ne le céda en rien à l'âge de fer des Poëtes. Quelques génies privilégiés esfayerent bien de secouer le joug de cette dure servitude, mais ils surent peu écoutés.

Plusieurs siécles s'écoulerent sans qu'on s'apperçût d'un changement sensible. Le Clergé, qui prétendoit avoir quelques lumieres, étoit encore si ignorant dans le VIII<sup>e</sup> siécle, qu'il n'entendoit pas même le latin des Offices divins. Sa plus haute ambition étoit de savoir bien chanter au lutrin. Les Ecclésiastiques se désioient les uns les autres, sans

être curieux de savoir ce qu'ils disoient. Cette émulation alla ellemême si loin, que Charlemagne se trouvant à Rome dans le feu de cette querelle, crut devoir user de son autorité pour la faire cesser (a). L'éducation de ce Prince avoit cependant été tellement négligée, qu'il ne savoit pas même lire; mais il avoit assez de jugement pour connoître le prix des Sciences, & il forma le dessein d'en être le Promoteur & le Protecteur. Il demanda au Pape Adrien de lui procurer quelques personnes qui fussent en état d'enseigner les premiers élémens de la Grammaire & de l'Arithmétique à ses Sujets; car ces Arts étoient absolument ignorés dans ses Etats. Il établit dans son propre Palais une école publique sous la direction du fameux Alcuin. Mais l'ignorance

<sup>(</sup>a) Joannis Launoii Opera, Tome IV.

étoit si profonde, que ses sollicitudes & les soins de ce Savant n'eurent aucun succès. Charlemagne gémissoit de voir qu'on eût si peu d'ardeur à s'instruire. Il étoit sur-tout touché de la stupidité du Clergé. On lui écrivoit des lettres de différens Monasteres, pour lui apprendre qu'on offroit pour lui au Seigneur de fréquentes prieres; & la plupart de ces lettres, quoique pleines de bons sentimens, étoient si mal composées, qu'il ne pouvoit les lire sans une espèce d'indignation. Son zèle pour le bien des hommes, égal à son affliction sur leur état acluel, le porta à mettre une barriere infurmontable aux progrès de l'ignorance. Il assembla à cet effet plusieurs Conciles, où l'on fit de beaux réglemens pour obliger les Ecclésiastiques & les Moines à étudier. Dans celui qu'on tint à Châ-

## PRELIMINAIRE. vij

lons dans le IX° siécle, les Peres de ce Concile firent un canon pour les exhorter à écrire exactement leurs manuels, crainte qu'en priant Dieu pour une grace, on lui demandât précisément tout le contraire.

Ce n'étoit pourtant pas du côté de l'écriture & de la diction que l'ignorance du Clergé étoit déplorable. Ce qu'il y avoit de plus fàcheux, c'est qu'il donnoit de fort mauvaises instructions aux Fidelles constés à ses soins. Au lieu de les guider par les préceptes de l'Evangile, il les amusoit par de faux miracles, ou les épouvantoit par des contes controuvés sur les démons & les spectres. Du reste, il ne leur parloit ni des vices, ni de la vertu; & il confondoit souvent les uns avec les autres. La dépravation des mœurs que cette confusion avoit produite étoit si grande, qu'on sut

obligé de convoquer des Conciles pour défendre l'adultere, l'inceste, & la pratique des superstitions païennes; pour empêcher qu'on ne reconnût plus de trois Anges; pour enjoindre aux Evêques de ne plus convertir leurs Palais en auberges publiques, & de ne plus vendre les excommunications; & pour séparer les Moines des Religieuses, avec lesquelles ils habitoient pêle-mêle dans le même Couvent.

Toutes ces défenses produisirent encore peu d'effet. Dans le XI siécle les Ecclésiassiques étoient si bornés, qu'ils ne connoissoient pas même leur état. Ils exerçoient la fonction de Clercs sans en porter l'habit. Ils prenoient les armes, & alloient à la guerre. Les Moines quittoient librement leurs Monasteres, & passoient dans d'autres où l'on vivoit sans règles. Ils faisoient l'usure

fans scrupule. Les Confesseurs donnoient pour de l'argent l'absolution
des plus grands péchés. La simonie
& le concubinage des Clercs étoient
publics. On avoit rendu les bénéfices héréditaires dans les familles.
On vendoit les Evêchés du vivant même des Evêques. Ceux qui
étoient riches disoient hautement,
qu'ils se passeroient bien de bons
Ecclésiastiques & des canons, parce
qu'ils avoient tout cela dans leur
bourse.

La superstition, sille de l'ignorance, jouoit aussi son rôle. On s'imaginoit que la validité du serment dépendoit des reliques sur lesquelles on le faisoit; de sorte que le Roi Robert, pour prévenir les saux sermens si communs alors, prit la précaution de faire faire un reliquaire de cristal orné d'or, mais sans reliques; & un autre d'argent,

où l'on mit un œuf de grifon. Sur le premier il faifoit jurer les Seigneurs, & sur l'autre les gens du commun. Enfin l'aveuglement étoit tel, que les Evêques s'attribuoient le pouvoir de faire venir des lettres du Ciel, & on les en croyoit (a).

Il y avoit pourtant encore dans un coin de la terre des hommes qui favoient penfer. C'étoient les Sarrasins. Ces Peuples cultivoient la Philosophie, & conservoient avec soin les ouvrages des anciens Philosophes. Ils en faisoient un cas infini: ils n'oublioient rien pour les recueillir. Dans leurs traités avec les Empereurs Grecs, ils en demandoient toujours des copies par des articles particuliers. Le Calife Almaimon ayant désait Michel le Begue, Empereur de Constantinople,

<sup>(</sup>a) Histoire Littéraire de la France, Tom. IV, pag. 7.

### PRELIMINAIRE. xj

mit dans une des conditions de la paix qu'il fit avec lui, qu'il lui enverroit une certaine quantité de livres des Philosophes Grecs. Ce Calife faisoit traduire ces livres, & excitoit tous ses Sujets à s'en rendre la lecture familiere. Toutes les Sciences lui étoient précieuses; mais l'Astronomie avoit des droits particuliers sur lui. Aussi s'attacha-t-il à la perfectionner. Il sit élever dans ses Etats un grand nombre d'Observatoires qu'il pourvut d'instrumens d'une grandeur prodigieuse. Il calcula lui-même des Tables astronomiques, & fit mesurer pour la premiere fois un degré du cercle de la terre. Les autres Califes, ceux de Syrie, d'Egypte & de Perse, suivirent cet exemple, & passerent euxmêmes pour de grands Astronomes, ou en eurent toujours avec eux.

Ces Peuples embrasserent dans

la suite un plus grand nombre de Sciences, & prirent Aristote pour guide. Ils étudierent avec attention les Ouvrages de ce Philosophe, & ce fut avec des transports d'admiration. Un de leurs Savans, nommé Alfarade, se vantoit d'avoir lu quarante fois ses livres de Physique. Un autre (Avicenne) avoit appris par cœur sa Métaphysique. Averroës trouvoit tout excellent dans cet Auteur. Il soutenoit même que la nature n'avoit été perfectionnée qu'après sa naissance. Malgrécette haute estime, cet Arabe osa établir des principes de Physique différens des siens: l'un, que toutes les parties de l'univers correspondent les unes aux autres, & qu'elles participent à la même ame: l'autre, que cette ame subsiste toujours, mais divisée en un nombre infini de parties actribuées à chaque être, lesquelles renPRELIMINAIRE. xiij

trent dans la masse générale lors-

qu'elle se décompose.

A l'étude de la Métaphysique & de la Physique, les Arabes joignirent celle de la Médecine & de la Chymie. Hyppocrate fut l'Auteur qu'ils suivirent pour l'étude de la premiere de ces Sciences. Ils y firent aussi des découvertes eux-mêmes, & nous leur devons la connoissance de la Casse, de la Rhubarbe & des Tamarins. Quant à la Chymie, ils la créerent en quelque sorte. Le principe d'après lequel ils travailloient, étoit que dans tous les corps simples ou composés, il y a toujours un phlogistique, c'est-à-dire, quelque chose de sulphureux & d'inflantmable, qui unit & constitue en quelque sorte la nature de ces corps. Enfin ces Peuples cultivoient presque toutes les Sciences, dans le temps que les autres Nations croupissoient dans l'ignorance la plus profonde. Deux hommes seuls suivoient leurs travaux, & entretenoient un commerce avec eux: c'étoient Raimond Lulle, de l'Isle de Maïorque, & Arnaud de Villeneuve. Ces bons Citoyens, instruits sur-tout de leurs connoissances en Chymie, dont ils avoient fait une étude particuliere, les répandirent dans la France, dans l'Italie & dans l'Allemagne. Le premier ne se borna pas là. Il follicita Philippe le Bel, Roi de France, à introduire dans son Royaume l'étude des Langues Hébraïques, Arabes & Chaldéennes: mais il ne fut pas écouté. On étoit trop ignorant alors à la Cour de ce Roi, pour se rendre à des raisons. L'autorité seule faisoit agir les hommes, & celle d'un Savant n'étoit d'aucune considération.

Ce projet transpira. Le Clergé

#### PRELIMINAIRE. XV

s'en occupa particulierement; de forte que Clément V ayant convoqué un Concile à Vienne en 1311, auquel il présida, il sut examiné & adopté. Le Concile ordonna donc qu'à Rome & dans les Universités de Paris, d'Oxford, de Boulogne & Salamanque, on établiroit des Maîtres pour enseigner l'Hébreu, l'Arabe & le Chaldéen, qui seroient entretenus à Rome par le Pape, à Paris par le Roi, & dans les autres Villes par les Prélats, les Monafteres & les Chapitres. Quelque sage & respectable que sût cette Ordonnance, elle n'eut point d'exécution. Toute l'Europe étoit enveloppée dans des ténébres si épaisses, que ses habitans ne voyoient absolument rien. Ils existoient presque sans mouvement. Une langueur & un affaissement inconcevables engourdifsoient toutes leurs facultés. En vain

les Universités firent les plus grands efforts pour réveiller en eux l'amour de la vie, laquelle ne confiste que dans la pensée ou dans l'action de l'esprit; elles ne purent détruire cette sorte de léthargie. Il falloit encore du temps & de plus grandes secousses pour produire cet effet.

Au quatorziéme siécle, quelques personnes d'esprit essayerent d'adoucir les mœurs, & d'inspirer le goût des Lettres par les charmes de la Poësie. Ce furent Dante, Pétrarque & Bocace. Leurs écrits plurent, & on chercha à les imiter. Dans ce temps - là plusieurs Savans Grecs s'étant expatriés volontairement, se répandirent dans l'Italie, & déclamerent par-tout hautement contre l'ignorance. On les entendoit crier dans les rues, Science à vendre. Emmanuel Chryfoloras, le plus distingué de

## PRELIMINAIRE. xvij

de ces Grecs, enseigna la Langue Grecque à Venise, à Rome & à Pavie, & forma beaucoup de disciples. Bientôt après il en arriva un plus grand nombre. En 1453, Mahomet II s'étant emparé de Constantinople, plusieurs Savans de cette Nation vinrent en Italie & en France. Cette multitude causa une fermentation dans ces Etats, qui produisit enfin une révolution salutaire. C'est sur-tout au Cardinal Bessarion, à Gémiste Pléton & à George de Trébizonde qu'on en fut redevable. Gémiste Pléton ouvrit la carriere par un petit Ecrit Grec qu'il publia à Florence, dans lequel, après avoir comparé la Philosophie de Platon à celle d'Aristote, il donnoit la présérence à la premiere. George de Trébizonde prit la défense d'Aristote. Le Cardinal Bessarion entra dans cette dispute. Comme il craignoit que les Tome III.

#### xviij DISCOURS

Disciples de Pléton ne décréditasfent la doctrine de Platon, dont il faisoit un cas infini, il mit au jour un Ouvrage en faveur de cette doctrine. Ce qui le déterminoit à se déclarer pour ce Philosophe, c'est que sa Philosophie paroissoit plus conforme au Christianisme. Les Ecclésiastiques croyoient y trouver le Verbe ou la parole divine, parce que Platon a dit » que Dieu est un ∞ Entendement qui est Pere & Au-» teur de cet Univers; que son idée » est la connoissance qu'il a de soimême, & le modèle du monde ». Ils vouloient aussi qu'il eût connois sance de la doctrine des Hébreux. On ne trouvoit pas tout cela dans les Ecrits d'Aristote, & on savoit que dans le Concile qui fut tenu à Paris vers l'an 1209, ils avoient été censurés comme des sources exécrables de toutes fortes d'erreurs &

#### PRELIMINAIRE. xix

d'hérésies. C'en étoit bien assez pour qu'on l'estimat moins que Platon. Afin de ne pas tout perdre de sa doctrine, on crut devoir la rectisier. On ajouta de nouvelles opinions aux siennes, & on forma par ce mélange une Science si monstrueuse, que la Logique, d'une obscurité inintelligible, n'étoit fondée que sur des idées purement abstraites, & fur des questions absolument frivoles & ridicules. La Physique n'étoit ni plus claire, ni plus instructive. On expliquoit les causes des effets de la nature par des qualités occultes.

Ceux qui défigurerent ainsi la Philosophie d'Aristote, sont connus sous le nom de Scholastiques. Ils ont eu pour chef Lanfranc, Archevêque de Cantorbery. Comme ils ne s'entendoient ni les uns ni les autres, ils se diviserent bientôt dans

leurs disputes. Cette division forma deux partis, l'un qu'on nomma Nominaux, dont Rucelin fut le pere, & Occham, Cordelier Anglois, antagoniste de Schot, le défenseur (a). Les Savans qui composoient l'autre parti, furent appellés Réalistes. Schot les soutenoit avec beaucoup d'ardeur. La rivalité de ces deux partis devint si grande, qu'elle dégénéra en querelle. On se traita réciproquement d'hérétiques en Logique, & on terminoit ordinairement la dispute à coups de poing. Le combat étoit quelquefois si sanglant, que plusieurs portoient pendant le reste de leurs jours les marques des bleffures qu'ils avoient reçues, & que d'autres y perdoient la vie.

Le sujet principal de leur querelle rouloit sur les cinq Universaux,

<sup>(</sup>a) Morosii Polyhistor. Tom. II.

PRELIMINAIRE. xxj qui sont le Genre, l'Espece, la Différence, le Propre & l'Accident, sorte de division des idées dont on ne sait aujourd'hui plus usage. Les Réalistes soutenoient que ces cinq Universaux étoient quelque chose de réellement existant. Les Nominaux, qu'on appelloit aussi Terministes, prétendoient que ce n'étoient que des noms, des termes qui ne significient que les diverses manieres dont la Logique pouvoit envisager les objets de la premiere opération de l'esprit. Cela étoit plus sensé que ce que disoient les Réalistes. Cependant ceux-ci obtinrent contre les Nominaux un Edit de Louis XI, aussi sanglant que s'il eût été question du renversement del'Etat&delaReligion.

Malgré cet Edit, les nouveautés introduites par l'un & l'autre parti, firent beaucoup plus de progrès qu'on ne l'avoit cru. On continua à

ajouter à la doctrine d'Aristote tant d'absurdités, qu'il n'étoit plus possible d'y rien comprendre. On ne parloit que d'Entités modales, de Distinctions du lieu interne & externe, d'Intentions réflexes, de Parties entitatives, d'Eduction de formes matérielles, &c. Cela paroissoit si beau, que les chess de chaque parti étoient honorés par leurs se lateurs de titres également pompeux & ridicules, comme le Docteur profond, le Subtil, le Merveilleux, le Séraphique, la Lumiere du Monde, le Très-Résolu, l'Irréfragable, l'Illuminé, le Famigératissime, ou le Très-Renommé, &c. C'étoit l'Université de Paris qui étoit la diftributrice de tous ces titres d'honneur. Elle en accordoit même plusieurs à la même personne suivant le mérite. Pour reconnoître celui de Richard Midleton, elle lui en donna quatre; savoir, le Docteur solide, le

### PRELIMINAIRE. xxiij

Docteur abondant & recherché, le Docteur très-fondé, & le Docteur mis à l'enchere & au plus haut prix, sans qu'on sache les raisons qui ont donné lieu à toutes ces qualités (a).

Tout cela entretenoit l'ignorance des Scholastiques, & fortifioit leurs préjugés & leurs travers. Plusieurs d'entr'eux croyoient que Schot, qui avoit si fort combattu pour le parti des Nominaux, étoit une espéce de divinité. Ils trouvoient tant de profondeur & de subtilités dans ses écrits, qu'ils soutenoient que neuf années ne suffisoient pas pour entendre ce que ce Docteur avoit écrit seulement sur la Préface de Pierre Lombard. D'autres vouloient que tous les Savans sussent par cœur sa Métaphysi-

<sup>(</sup>a) Jugement des Savans, par M. Baillet, Tom. I, pag. 183.

#### xxiv DISCOURS

que (a). On pense bien que les Réalistes n'étoient pas absolument de cet avis. Mais une question importante qui les occupoit alors, ne leur permit pas de rompre là-dessus leurs antagonistes en visiere.

Il s'agissoit de savoir si les suturs contingens sont vrais ou saux. Un certain Docteur nommé Pierre Thomas, avoit avancé sans doute témérairement qu'ils n'étoient ni vrais ni saux. Cette proposition causa une contestation très-vive. On s'attendoit à voir les Scholastiques aux prises comme dans leur dernière dispute. Mais une des premières attentions de Sinte IV, après son exaltation au souverain Pontisicat, sut de décider cette question, afin de prévenir les voies de fait. Il convo-

<sup>(</sup>a) Jac. Bruketi Historia critica Philosophiæ,

#### PRELIMINAIRE. XXV

qua à cette fin tous les Prélats & tous les Théologiens qui étoient à Rome; & le fentiment de Pierre Thomas fut condamné (a).

Ces disputes produisirent cependant un avantage : ce fut d'exciter une louable émulation dans les études. On ne connoissoit point de cours de Philosophie aussi complet que celui d'Aristote, & on sit les plus grands efforts de tête pour l'entendre parfaitement. C'étoit assurément une très-forte entreprise; car la plupart des traités de ce Philosophe sont incompréhensibles. Mais ce qu'on ne put comprendre, on l'adopta sur la foi de son Auteur. Par ce qu'on entendoit, on conçut une si grande idée de lui, qu'on le croyoit infaillible. Son nom seul décidoit les plus grandes difficultés; & dès qu' Aristote l'avoit dit, il falloit que

<sup>(</sup>a) Rainaldus, 1473, N. 25. Tome III.

#### xxvj DISCOURS

les propositions les plus fausses en apparence & en réalité, fussent des vérités démontrées. La prévention & l'aveuglement furent portés au point de mettre les livres de ce Philosophe en parallele avec les divines Ecritures. Son opinion étoit regardée comme la raison même, & les Ecoliers dans leurs exercices académiques, étoient obligés de faire voir que leurs conclusions n'étoient pas moins conformes à sa doctrine qu'à la vérité. Enfin aucun Philosophe n'avoit jamais été dans une estime si haute & si universelle.

On croyoit donc fermement d'après lui, que la matiere, la forme & la privation étoient les principes de toutes choses, quoique ces principes ne sussent d'aucun usage pour expliquer les effets ou les phénomènes de la nature. Aussi la raison

PRELIMINAIRE. xxvij qu'Aristote donne de ces essets est tout à fait ridicule. Cherchez, par exemple, dans sa Physique, ce que c'est que la lumiere, & vous trouverez, c'est l'acte du transparent en tant que transparent. Demandez lui ensuite ce que c'est que la couleur, & vous aurez cette réponse: La couleur est ce qui meut le corps, qui est actuellement transparent. La chaleur est, selon lui, ce qui assemble les choses homogènes ou de même nature, & qui dissipe les choses hétérogènes ou de diverse nature. Et la froideur est ce qui assemble indifféremment les choses homogènes & les choses hétérogènes. Le son n'est, dit-il, autre chose que le mouvement local de certains corps, & du milieu qui s'applique à nos oreilles. La pesanteur des corps est un appétit particulier que les corps ont d'arriver au centre de la terre; & les corps ne sont légers, que parce

c ij

#### xxviij DISCOURS

qu'ils ont un appétit tout contraire; qui est de s'éloigner du centre de la terre, &c.

Voilà comment avec des mots vuides de sens, Aristote rend raison de tout; & voilà quelle étoit la maniere de philosopher au commencement du seiziéme siécle. Les personnes éclairées en étoient scandalisées; mais aucune d'entr'elles n'étoit ni assez hardie, ni assez habile, pour pouvoir la réformer. Elles se contentoient d'en gémir lorsque la Providence produisit un homme ardent, doué d'une grande sagacité, qui osa contredire hautement les Scholastiques, & qui voulut les ramener à la raison & à l'expérience. Ce fut Pierre Ramus. Son entreprise passa pour téméraire. On le basoua, il tint ferme, & la glace fut rompue. Il eut un grand nombre de disciples qui abandonnerent Aristote. La

#### PRELIMINAIRE. XXIX

Chancelier Bacon confirma par de nouvelles raisons le sentiment de Ramus. Gassendi les fortifia, & composa une nouvelle Philosophie. Les Aristotéliciens ou Péripatéticiens se roidirent contre ces attaques, parce qu'ils ne voyoient point qu'en détruisant les erreurs de leur Maître, on donnât un cours de Philosophie assez étendu pour suppléer à celui qu'ils suivoient. Aristote étoit sans contredit un grand génie, & ses connoissances étoient infinies. Aucun de ceux qui le décrioient, ne paroissoit point compa-, rable à lui, & cela formoit un fort préjugé en sa faveur. Il falloit qu'il parût encore un homme plus grand qu'Aristote, pour qu'on l'écoutât. C'est ce que la France a la gloire d'avoir produit à la fin du XVIe siécle. Descartes (c'est le nom de ce grand homme) ne s'amusa pas à

c iij

décrier Aristote; mais il commença à apprendre aux hommes l'art de penser. & de faire usage de sa raison. Il établît un doute méthodique; ramena la connoissance de la vérité à l'évidence; forma un plan d'étude; créa une nouvelle Physique, & appliqua les Mathématiques à la Philosophie Naturelle. Il répandit ainsi une lumiere vive sur tous les objets, & dessilla presque tous les yeux.

Tous les Aristotéliciens ne se convertirent pourtant point. Les plus puissans qui étoient à la tête de l'Université de Paris, furent les plus entêtés. Au défaut de raisons contre la doctrine de Descartes, ils employerent la force. Ils présenterent une Requête au Parlement de Paris, pour défendre qu'on enseignât cette doctrine. Quoique Pascal, qui est le cinquiéme Restaurateur des Scien-

PRELIMINAIRE. xxx; ces, eût fait plusieurs découvertes qui la confirmoient, & qui ruinoient la Philosophie d'Aristote; quoique plusieurs Savans du premier ordre l'eussent adoptée, & qu'on découvrît tous les jours des erreurs dans l'autre; cependant le crédit de l'Université étoit si grand, que cette Cour étoit prête à donner un Arrêt comme elle le souhaitoit, lorsqu'un Poëte Satirique (M. Boileau Despréaux (composa une Requête & un Arrêt burlesques qui couvrirent les Péripatéticiens de honte, & qui empêcherent que le Parlement ne rendît un Arrêt véritable. Ce sont deux pièces très-piquantes, & qui doivent figurer dans l'Histoire de la Renaissance de la Philosophie. La Requête est adressée à Nosseigneurs du Mont-Parnasse, & conçue en ces termes:

» Supplient humblement les Maî-

### xxxij DISCOURS

» tres-ès-Arts, Professeurs-Régens » de l'Université de Paris; Disant » qu'il est de notoriété publique que »c'est le sublime & incomparable » Aristote qui est sans conteste le » premier fondateur des quatre premiers élémens, le Feu, l'Air, »l'Eau & la Terre; qu'il leur a ac-» cordé par grace spéciale la simpli-» cité qui ne leur appartenoit pas » de droit naturel; qu'il a donné aux ouns la pesanteur, & aux autres la » légéreté, afin de se pouvoir main-»tenir dans les lieux & places qu'il ∞ leur avoit assignés pour y être en » repos; qu'il a ajouté à la nature » de chaque corps particulier une » horreur si considérable de leur ennemi commun le vuide, qu'il n'y ∞ en a pas un qui ne souffre plus vo-» lontiers sa propre destruction, que ∞ de permettre qu'il occupe la moinndre place dans le monde, étant

# PRELIMINAIRE. xxxiij

» tous fort bien instruits, par ce qu'il »en a écrit, que si cet affreux » vuide se pouvoit insinuer en quel-» que part, il empêcheroit les in-» fluences des Astres d'y descendre, » & causeroit par ce moyen la des-»truction de toute la nature; qu'il » a de plus réglé par les loix non »invariables tous les mouvemens » des Cieux & des Astres; & de peur » qu'ils ne se perdissent & s'égaras-» sent dans les routes si contraires » qu'ils sont obligés, pour suivre ses » ordres, de tenir en même temps, »il leur a, par une prévoyance ad-» mirable, destiné autant de créa-» tures spirituelles, c'est-à-dire, au-» tant d'Anges qui les guident & les » conduisent avec tant de justesse, » qu'ils ne tournent jamais ni plus » vîte, ni plus lentement; qu'il a » enfin établi une si belle subordi-» nation entre toutes les choses na-

#### xxxiv DISCOURS

» turelles, qu'il a mérité tout seul » d'être reconnu pour le Génie de la » Nature, le Prince des Philosophes, » l'Oracle de l'Université; & quoi-» que pendant plusieurs siécles il ait » été maintenu d'un commun con-» sentement dans une paisible pos-» session de tous ses droits, & qu'il » y ait lieu de prescription contre » tous les prétendans au contraire, » néanmoins depuis quelques an-» nées en - çà, deux Particulieres, » nommées la Raison & l'Expérien-» ce, se sont liguées ensemble pour »lui disputer le rang qui lui appar-» tient avec tant de justice, & ont » tâché de s'ériger un trône fur les » ruines de son autorité; & pour ∞ parvenir plus adroitement à leurs »fins, ont excité certains esprits » factieux, qui sous les noms de Car-»tistes & de Gassendistes, ont com-» mencé à secouer le joug du Sei-

#### PRELIMINAIRE. XXXV

» gneur Aristote; & méprisant son » autorité avec une témérité sans » exemple, lui ont voulu disputer » le droit qu'il s'étoit acquis, de » pouvoir faire passer la vérité pour » fausse, & la fausseté pour vérita-» ble; ..... & parce que l'autorité » d'Aristote s'est acquise un droit de » prescription contre ladite Raison » & l'Expérience, & qu'il n'y a » point de meilleur moyen pour les » combattre que de ne les point en-» tendre, & de les renvoyer aux fins » de non-recevoir . . . . Ce considéré, » Nosseigneurs, il vous plaise or-» donner... Que le Soleil se débar-» bouillera bien le visage, & ne pa-»roîtra plus en public avec ses vi-» laines taches, qui sont des signes » de corruption, & qui vont à la » destruction de la quintessence cé-» leste d'Aristote.... Que Monsieur » Denis (favant Cartésien) sera tenu

## XXXVj DISCOURS

» & obligé de faire réparer incessam-» ment à ses frais & dépens toutes » les brèches & crevasses qu'il a fai-» tes à la voûte des Cieux, pour y »donner passage aux dernieres Co-» mètes qui parurent en 1664 & " 1665; & que les sieurs Petit, Au-» zout, Cassini, qui les virent alors » de leurs guérites se promener nui-» tamment au-dessus de la Lune & »du Soleil, sans y former opposietion quelconque, seront déclarés » complices de l'attentat qui a été » fait en ce cas à l'autorité du vénéra-» ble Aristote, qui les avoit placées » au-dessous de la Lune, avec très-» expresses défenses de passer outre. » Que le Feu élémentaire ne sera » plus imaginaire, & qu'il sera hono-» rablement rétabli en son lieu & » place dans le concave de la Lune. » Quel'Air fera reconnu de nouveau » plus léger qu'une plume, & qu'on

PRELIMINAIRE. xxxvij rompra tous les tuyaux de Mesofieurs Pascal & Roberval, & au-» tres qui le rendent pesant, & qui » attentent aux intérêts du plein » partie adverse du vuide . . . Que » les accidens seront de nouveau re-» connus, non pas en qualité d'etres sabsolus & impérieux, mais pour » jolies petites entités. Qu'on rap-» pellera au plutôt tous les êtres de » raison qui s'étoient refugiés en Hi-» bernie, & qu'ils seront rétablis » dans tous leurs biens dans notro bonne Université de Paris...Que » Gassendi, Descartes, Rohault, &c. » & leurs adhérans, seront conduits » à Athènes, & condamnés d'y faire » amende honorable devant toute » la Grece, pour avoir composé odes Livres diffamatoires & inju-» rieux à la mémoire du défunt Seio gneur Aristote, jadis Précepteur o d' Alexandre le Grand, Roi de Ma-

# xxxviij DISCOURS

» cédoine, & en dix mille livres d'a-» mende applicable moitié au Re-» ceveur, & l'autre moitié aux ré-» parations des Colléges ruinés de » notre Université. Que Gassendi » sera lui seul condamné en pareille » somme de dix mille livres, pour » avoir osé afficher ces placards sé-» ditieux.

» Quodimmeritò Aristotelici liberta-» tem philosophandi sibi ademerint.

» Quod rationes nullæ sint quibus » secta Aristotelis videatur præferenda.

» Quod se, &c.

parier passer pour de grands & longs faire passer pour de grands & longs Chapitres très-doctes & très-judicieux. Cette amende applicable auxdits Prosesseurs-Régens de ladite Université pour la moitié, & l'autre aux Répétiteurs Hibernois, pour tenir la main à l'exécution des Présentes.

#### PRELIMINAIRE. xxxix

» Enfin, pour ôter tout sujet de » contestation entre les Parties, qu'il » foit ordonné qu'on continuera tou-» jours de raisonner aveuglément » en matieres philosophiques. Que » la seule autorité d'Aristote, fondée » sur un titre de prescription qu'il » s'est acquis depuis tant d'années, » prévaudra à la Raison & à l'Expé-»rience, & qu'à l'avenir on ne pré-» tendra plus sottement & imperti-» nemment, comme l'on fait, (fauf » la révérence due à la Cour) à de » nouvelles découvertes qui ne » soient point dans Aristote, à peine » de punition exemplaire, de mille »livres d'amende, & de tous dé-» pens, dommages & intérêts ».

Voici l'Arrêt supposé rendu sur

ladite Requête.

» Extrait des Registres de la Cour » Souveraine du Mont-Parnasse.

» Vu par la Cour la requête pré-

» sentée par les Maîtres - ès - Arts; » Régens & Professeurs de 1 Univer-» sité de Paris, tant en leurs noms, » que comme Tuteurs & Défen-» seurs de la doctrine de Très-Haut, » Très-Admirable & Très-peu Enstendu Philosophe, Messire Arisstote, ci-devant Professeur Royalen » Langue Grecque à Athènes, & » Précepteur du feu Roi de triom-» phante mémoire, Alexandre le » Grand, acquéreur de l'Asie, Eusorope & autres lieux, contenant » que depuis quelques années en-çà, une inconnue, nommée la Raison, » auroit entrepris d'entrer par force » dans les Ecoles de Philosophie de » ladite Université; & pour cet ef-» set, à l'aide de certains Quidams » factieux prenant les surnoms de » Cartesiens & Cassendistes, gens sans aveu, se seroir mise en état d'en expulser ledit Aristote, ancien & » paisible

PRELIMINAIRE. xlj » paisible possesseur desdites Ecoles, » contre lequel elle & ses consorts » avoient déja publié plusieurs Li-» vres & raisonnemens diffamatoi-» res, voulant assujétir ledit Aristote » à subir devant elle l'examen de sa » doctrine : ce qui est directement » opposé aux Loix, Us, Coutumes » & Statuts de ladite Université, où » ledit Aristote a été reconnu pour » Juge fans appel & non comptable » de ses argumens : Que même sans » l'aveu d'icelui Aristote, elle auroit » changé, mué & innové plusieurs » choses au-dedans & au-dehors de »la nature . . . . & non contente de »ce, auroit entrepris de bannir » desdites Ecoles les Formalités, Matérialités, Entités, Identités, » Virtualités, Véléités, Pétréités, » Evéités, Policarpéités, & autres » enfans & ayant cause de défunt Maître Jean Schot, leur pere & Tome III.

» premier Auteur; ce qui porteroit » un préjudice notable, & causeroit » la totale ruine & subversion de la-» dite Philosophie Scholastique, » qui tire d'elle toute sa substance. » Auroit aussi attenté par une entre-» prise inouie d'ôter le seu de la plus » haute région de l'air, nonobstant » les visites & descentes faites sur » les lieux. Vu aussi les Libelles in-» titulés, Physique de Rohault, & c.... » Oui le rapport.... Tout considéré. LA » Cour, ayant égard à ladite Re-» quête, a maintenu & gardé, garde » & maintient ledit Aristote en la » pleine & paisible possession & » jouissance desdites Ecoles. Fait » défenses à ladite Raison de l'y » troubler, ni l'inquiéter, à peine » d'être déclarée hérétique & per-» turbatrice des disputes publiques. » Ordonne que ledit Aristote sera » toujours suivi & enseigné par lesd.

PRELIMINAIRE. xliij » Professeurs & Régens de lad. Uni-» versité, sans que pour ce ils soient » obligés de lire ni savoir son sentiment; & sur le fond de sa doctrine, » les renvoie à leurs cahiers. En-» joint au Cœur de continuer à être » le principe des Nerfs, & à toutes » personnes, de quelque condition » ou profession qu'elles soient, de le » croire tel, nonobstant & malgré » toutes expériences à ce contraires. · Ordonne pareillement au Chyle » d'aller droit au Foie, sans plus » passer par le Cœur, & au Foie de » le recevoir. Fait très-expresses in-» hibitions & défenses au Sang d'ê-» tre plus vagabond, errer, ni cir-» culer dans le Corps ... Remet les » Entités, Identités, Pétréités, Po-» licarpéités, & autres Formules » Schotistes, en leur bonne same & » renommée. A réintégré le Feu » dans la plus haute région de l'Air,

d ij

» fuivant & conformément aux des» centes. A relégué les Comètes au
» concave de la Lune, avec défen» ses d'en jamais sortir pour aller
» espionner ce qui se fait dans les
» Cieux....Enjoint à tous Proses» seurs de tenir la main à l'exécution
» du présent Arrêt, &c. ».

Cette plaisanterie sit plus d'effet que les meilleurs raisonnemens & les plus belles expériences. Tout le monde la lut, & put juger si la Philosophie de l'Ecole méritoit d'être protégée. Les Cartésiens triompherent. La doctrine de leur Maître se répandit dans toute l'Europe, & sut presque par-tout adoptée.

Cependant la nature ne s'étoit point épuifée en mettant Descartes au monde. Comme si elle avoit voulu se dédommager de ce long repos, où elle n'avoit produit que des hommes ordinaires, elle forma

# PRELIMINAIRE. xlv

presque dans le même temps deux Génies sublimes, qui étendirent infiniment la sphère des connoissances humaines. Le premier étoit Anglois: c'est le grand Newton. Le second naquit en Allemagne: c'est l'illustre Leibnitz. Après avoir lu avec attention les ouvrages de Descartes, Newton trouva qu'il n'avoit pas tout dit sur la Métaphysique; que sa Géométrie pouvoit être perfectionnée; que son Optique n'étoit pas assez développée, & que sa Théorie du mouvement des corps célestes étoit absolument désectueuse. Dans cette Théorie, le Philosophe François suppose que les Astres sont emportés par des tourbillons soumis à des loix qu'il établit. Ces loix sont déduites de la formation même du monde. Descartes, pour les établir, s'étoit transporté en idée dans le premier temps où la matiere étoit

# xlvj DISCOURS

informe, sans ordre, sans arrangement, & là il s'étoit donné le spectacle de la création. Il se plaçoit ainsi à la source de tout, & tâchoit de se rendre maître des premiers principes par quelques idées claires & fondamentales, pour n'avoir plus qu'à descendre aux Phénomènes de la nature par des conféquences nécessaires. Newton jugea au contraire qu'il falloit commencer sa marche par s'appuyer sur les Phénomenes, pour remonter aux principes inconnus, résolu de les admettre quels que les pût donner l'enchaînement des conséquences (a).

C'étoit sans doute une idée bien judicieuse, que celle de vouloir d'une cause établie, déduire les es-

<sup>(</sup>a) Voyez le parallèle de Descartes & de Newton, qu'a fait M. de Fontenelle dans l'éloge de ce dornier. Suite des Eloges des Académiciens de l'Académie Royale des Sciences, pag. 198 & 199.

PRELIMINAIRE. xlvij

fets connus. Mais ces effets sont si compliqués, que, quelqu'habile que fût Descartes, il étoit bien difficile qu'il pût les ramener, au premier coup d'œil, à un seul point. Pour une entreprise aussi hardie, les découvertes astronomiques n'étoient point en assez grand nombre, & il n'étoit pas possible que ce Philosophe pût les prévoir. L'esprit le plus vaste n'a qu'une force déterminée. Dès que les objets à dévoiler sont trop multipliés, le temps qu'il a pour les développer est trop court; & la sagacité la meilleure plie sous les vues les plus belles & les plus heureuses. Il ne peut donc produire alors que des idées informes, dont ses neveux, munis de plus grandes connoissances, que la continuité du travail procure nécessairement, doivent tirer de précieux avantages.

# xlviij DISCOURS

Newton sut par conséquent en état de porter plus loin son entreprise que Descartes. Pour y parvenir avec succès, il ne crut point devoir s'occuper de la création du monde. Il ne chercha pas comment il avoit pu se former; mais il voulut savoir de quelle maniere il étoit formé. Les astres se meuvent suivant certaines régles. Quelles sont ces régles? C'est la pure question à laquelle ce docte Anglois se propose de répondre. Rien n'est plus grand ni plus heureux que la folution qu'il a donnée de cette question. Il établit deux forces, en fait voir les loix, les combine, & démontre les effets de cette combinaison. Or il arrive que ces effets tout-à-fait mécaniques, foumis à la plus rigoureuse Géométrie, sont les mêmes que ceux que manifestent les observations astronomiques.

PRELIMINAIRE. xlix nomiques. Donc, conclud Newton, les Astres sont en proie à ces deux forces.

Cette conséquence admise, ce grand homme démontre toutes les loix du mouvement général des corps célestes. L'Univers est dans ses mains une grande machine, dont il calcule les mouvemens avec autant de justesse, que si le ressort qui l'anime, & l'action propre de ce ressort, lui étoient connus. Newton convient cependant qu'il ne le conçoit point ce ressort. Il suppose que les corps célestes sont en proie à deux forces qui satisfont aux régles de leur mouvement: mais il ignore si ces régles ne pourroient pas se conserver dans toute autre supposition.

Une cause que je connois, dit ce Restaurateur des Sciences, produit tels effets. Je ne connois point

Tome III.

la cause que je cherche dans le système du monde. Les effets seuls sont soumis à mes lumieres; & ces effets s'accordent parfaitement avec ceux que donne la cause que je suppose. Concluez: puisque les effets sont les mêmes, la cause doit être la même.

Les forces dont il s'agit, sont la force centripéte, qui tend sans cesse à saire tomber les Astres sur le Soleil, laquelle est produite par l'attraction du Soleil même. L'autre est la force centrifuge, qui les retient dans leur orbite, en contrebalançant la force centripéte ou la force attractive. Et ces deux forces combinées, suivant les principes de la Mécanique, sont mouvoir les Astres autour du Soleil avec les mêmes variations qu'on observe dans leurs mouvemens.

Quand on considere cet accord

# PRELIMINAIRE. Ij

merveilleux, on est saisi de l'admiration la plus profonde. Neveton paroît là un confident du Créateur. Tant de connoissances mises en œuvresi heureusement, semblent franchir les bornes de l'intelligence humaine. Aussi lorsque M. le Marquis de Lhôpital vit ce travail de Newton, il en fut si étonné, qu'il demandoit à tous les Anglois qu'il rencontroit en France: Newton boit - il, mange t-il, dort-il de même que les autres hommes? Je me le représente, ajoutoit - il, comme un être d'une espéce différente de la nature humaine, & qui n'est point assujetti à ces besoins humilians.

Cependant, malgré cette harmonie si admirable, qui fait le mérite de l'ouvrage de Newton, les suppositions d'une attraction & d'une force centrisuge reviennent toujours. On demande, qu'est-ce que cette attraction? une qualité occulte que nous ne connoissons pas? Neveton, le grand Newton répond à cela avec une simplicité bien conforme à la beauté de son génie: je n'en sais rien. Ce que j'appelle attraction, appellez-le impulsion, si vous voulez: mon système ne s'en soutiendra pas moins. Je n'ai jamais prétendu, continue ce grand homme, connoître absolument la cause du mouvement des corps célestes, mais soumettre à des loix des effets bien connus. Tant que les effets ne démentiront point mon explication, mes suppositions ont tous les caracteres de la vérité.

Il faut avouer qu'il n'y a pas de réplique à faire à cette réponse. Newton conviendra encore, si l'on veut, que quiconque pourra assujettir le mouvement des corps célestes à des loix, sans supposer une pre LIMINAIRE. liij gravitation, aura découvert la véritable théorie du monde. Ainsi on sera bien reçu à faire évanouir les suppositions qui font la base du système de Newton. S'il s'agissoit de juger ici à la rigueur le sond de ce système, on pourroit ajouter qu'on ne rend point encore raison de tous les mouvemens des corps célestes.

En effet, pourquoi les Planètes fe meuvent - elles d'Occident en Orient? Après bien des efforts pour résoudre ce problème, Newton convient qu'il est insoluble. Il regarde ce mouvement régulier des Planètes comme un miracle (a).

En second lieu, pourquoi les Planètes décrivent - elles une ellipse plutôt que toute autre courbe? C'est qu'elles sont projetées, dit-on, sui-

<sup>(</sup>a) Hi motus regulares Planetarum (dit-il) originem non habent ex causis mecanicis. Philosophiæ naturalis Principia Mathematica, pag. 527. Ed. 3°.

### liv DISCOURS

vant deux forces, une qui est uniforme, & l'autre qui varie en raison inverse du quarré des distances des Planètes au Soleil. Mais cette réponse ne signifie autre chose, si ce n'est qu'elles décrivent une ellipse, parce qu'elles décrivent une ellipse. Car elles décrivent une ellipse, parce que les deux forces auxquelles elles sont en proie se combinent, comme l'on vient de voir; & elles sont en proie à ces deux forces, parce qu'elles décrivent une ellipse. La réponse se réduit là précisément; & comme l'on dit en Logique, n'est autre chose qu'un cercle vicieux.

Ontâche encore inutilement dans le fystême de Newton, d'expliquer la rotation des Planètes sur leur axe (a), & l'inclinaison des plans de

<sup>(</sup>a) Il faut voir là-dessus un beau Mémoire de M. de Mairan, dans les Mémoires de l'Académie Royale des Sciences de 1720.

#### PRELIMINAIRE. lv

leur orbite par rapport à l'équateur.

Ces dernieres difficultés portent directement contre ce système. Les autres ne touchent que sa généralité. Et tout ce qu'on pourroit en conclure, c'est que Newton n'a point donné une Théorie complette du mouvement absolu des corps célestes, mais qu'il a rendu seulement raison de leurs mouvemens principaux, en supposant la matiere douée de la propriété d'attraction.

En se bornant là, ce grand homme a cru remplir la tâche qu'il étoit permis à un mortel de se prescrire. Voilà pourquoi il n'a point cherché, ainsi que Descartes, à être spectateur de la création de l'Univers. Il a peut-être regardé cette entreprise comme étrangere au sond de la question. La chute de Descartes l'en a sans doute dégoûté. Il lui a paru qu'il y avoit trop de vanité à vouloir

## lvj DISCOURS

faire un monde; parlons plus exactement, à rechercher l'origine des mouvemens des corps célestes. Mais Newton a bien pu se tromper. Que sait-on si, en suivant l'exemple du Philosophe François, il n'eût point sauvé de son système la supposition d'une attraction ou gravitation universelle, & s'il n'eût pas trouvé par ce moyen la cause même de la gravitation?

Ceci pourroit se justisser par la conduite toute opposée qu'a tenue Newton dans un cas presque semblable à celui-ci. Les anciens Géomètres, pour connoître les courbes, les supposoient composées d'une infinité de petites lignes droites (a). Cette supposition sit de sâ-

<sup>(</sup>a) Voyez l'Histoire critique du Calcul des infiniment petits, contenant la Métaphysique & la Théorie de ce Calcul, imprimée à la tête de l'Application du Calcul dissertiel & intégral à la résolution de plusieurs Priblémes.

#### PRELIMINAIRE. lvij

cheux progrès dans la Géométrie, qui ne comporte aucune hypothèse. Newton le comprit le premier, & blâma cette méthode. Il ne voulut point qu'on regardât les courbes comme formées pour en développer la nature. Il prétendit que leur caractere devoit dépendre de leur formation. Il ne chercha pas quelle raison ou quel rapport déterminoit telle ou telle courbe, mais pourquoi telle courbe étoit déterminée par telle raison. En un mot, il oublia qu'il y eût des courbes; & à l'aide de principes incontestables, il forma toutes celles qui étoient connues, & beaucoup d'autres qu'on ne connoissoit pas. Par ce moyen il n'y eut plus d'hypothèse; & le calcul des infiniment petits, qui étoit l'objet du travail de Newton, & contre lequel de grands Géomètres s'étoient révoltés, gagna tous les es-

# lviij DISCOURS

prits, & acquit la même certitude

que la Géométrie.

Tel est le cas où se trouve le syftême du monde de Newton. Tant qu'on ne remontera pas au principe du mouvement des corps célesses, on ne pourra ni en établir une théorie générale, ni la former sans une supposition. Car il ne suffit pas, d'après les effets connus, de supposer une cause. Il faut encore indiquer une cause d'où les effets découlent nécessairement. Je veux dire, que de même que Newton a oublié le caractere des courbes pour en connoître la nature, on doit fermer les yeux sur les différens mouvemens des Astres, pour mettre à découvert la cause de ces mouvemens. Enfin le véritable principe de tous ces mouvemens doit être tel qu'un homme qui l'auroit trouvé, sans les avoir observés, les devinât en quelPRE LIMINAIRE. lix que forte, en les déduisant de ce

principe.

Or ce principe a dû exister. De quelque maniere qu'on envisage la durée du monde, les Planètes ont été déterminées dans leur situation par une cause. C'est justement cette cause qu'il s'agit de découvrir; & cette recherche est très - raisonnable. Car les corps célestes n'ont pu de toute éternité être en mouvement, & en même temps appéter le repos par la tendance ou l'attraction dont on suppose qu'ils sont doués. Il faut opter. Ou le propre de la matiere est d'être en mouvement, ou en repos. Si elle tend sans cesse à se mouvoir, elle ne tend à aucun centre de repos, & par conséquent les Planètes ne sont point attirées par le Soleil. Si au contraire de soi, le repos est la situation propre, ou la propriété essentielle de la

matiere; que dans l'état des choses elle travaille à se réunir étant divisée, & que ses parties s'attirent réciproquement. 1°. Pourquoi se trouve-t-elle dispersée? 2°. Qui empêche que les Astres ne se réunissent au Soleil où ils tendent? De quelque maniere qu'on conçoive la chose, deux contradictoires ne sauroient coexister. Il est impossible qu'un corps soit doué tout à la sois de la propriété d'appêter le repos, & de celle d'en sortir.

Concluons donc que pour faire évanouir toutes ces difficultés, il faut remonter à l'origine du mouvement des corps célestes. Ce n'est que par-là qu'on peut en établir une

théorie complette.

Pendant que Newton formoit un nouveau système du monde, Leibnitz faisoit usage des principes de Descartes pour en établir un autre.

# PRELIMINAIRE. lxj

Il retenoit la matiere subtile, le plein universel & les tourbillons de ce Philosophe, & représentoit cet Univers comme une machine, dont les mouvemens continueroient toujours, suivant les loix du méchanisme, dans l'état le plus parfait, par une nécessité absolue & inviolable. Il expliquoit le mouvement des Planètes, en les supposant circuler avec l'Ether, lequel produit en même temps une gravité qui modifie cette circulation; mais il ne faisoit pas voir comment ces deux forces doivent être combinées ensemble, pour produire les révolutions des Planètes, ou comment l'impulsion de l'Ether peut causer la gravité. Ses vues étoient presque toutes métaphysiques. De la sagesse & de la bonté de Dieu, il concluoit que ce monde est le meilleur de tous les mondes possibles. Il proposoit en-

## lxij DISCOURS

suite deux principes comme le fondement de toutes nos connoissances. Le premier, qu'il est impossible qu'une chose soit & ne soit pas en même temps: ce qui est le fondement de la vérité spéculative. L'autre, qu'il n'y a rien sans une raison suffisante, c'est-à-dire, pourquoi cela est ainsi plutôt qu'autrement; & de-là il déduisoit une transition des vérités abstraites aux vérités physiques. Ce principe le conduisst à cette con-- clusion. L'ame est naturellement déterminée dans son choix ou sa volonté, par l'apparence du plus grand bien, & il est impossible qu'elle fasse un choix sur des choses parfaitement semblables. Il rejeta donc les ; a ticules fimilaires de la matiere, & leur attribua à chacune d'elles une monade, c'est-à-dire, une sorte de principe actif, dans lequel il y a comme une perception & des voli-

# PRELIMINAIRE. Ixiij tions. Il faisoit consister l'essence de la substance dans l'action ou l'activité, c'est-à-dire, en quelque chose qui est entre l'action & la faculté d'agir, & soutenoit que le repos absolu est impossible, & que le mouvement ou une sorte de tendance est essentiel à toutes les substances

matérielles (a). Enfin ce grand

<sup>(</sup>a) Cette pensée mérite plus d'attention qu'on ne lui en a fait jusqu'ici. Si le repos absolu est impossible, & que le mouvement soit essentiel à toutes les substances, il est certain que ce mouvement ou cette tendance est la cause de la pesanteur des corps, & il ne faut plus la chercher ailleurs. Si au contraire le repos absolu est posfible, & qu'on puisse le concevoir, il faut, pour qu'un corps soit dans cet état, qu'il soit doué d'une certaine vertu par laquelle il persiste dans le lieu où il est. Et qu'est-ce que cette vertu? Quelle qu'elle puisse être, il est toujours évident qu'une force quelconque ne peut faire passer'un corps de l'état de repos à celui de mouvement, sans qu'elle éprouve une résistance proportionnelle à la masse de ce corps. Car il est impossible qu'une même cause produise le même effet sur des corps de différentes grosseurs; ou ce qui revient au même, qu'une force déterminée communique le même mouvement à un petit corps comme à un corps infiniment grand. La

#### lxiv DISCOURS

homme vouloit que le système du monde soit une machine absolument parfaite, qui ne peut jamais être dérangée, ou avoir besoin d'être rétablie. Croire que Dieu le gouverne, c'est, disoit-il, diminuer la science de l'Auteur & la persection de son Ouvrage.

Newton pensoit au contraire que la structure de l'Univers s'altéroit, & qu'il falloit à la suite du temps, que la même main qui l'avoit formé, le rétablît. Et ces deux sublimes génies, quoique souvent opposés de sentimens, créoient une nou-

cause de la pesanteur doit donc dépendre de l'état

propre des corps.

J'ose le dire, puisque l'occasion se présente. Un grand désaut qui règne dans la Physique, c'est qu'on n'y donne point toujours des notions bien claires des choses qu'on établit. Il faudroit, pour le corriger, joindre la Métaphysique à la Physique: car la Métaphysique est la science des idées; & sans cette science, toute étude n'est qu'un tâtonnement, une pratique aveugle, sans principes & sans raisonnement.

velle

### PRELIMINAIRE. 1xv velleMétaphysique, & soumettoient la construction du monde à des loix. Dans tout ce travail, ils faisoient un usage de la Géométrie de Descartes & de celle de Pascal, & les perfectionnoient. L'analyse de ces Philosophes avoit pour objet des quantités finies: mais Newton & Leibnitz poufferent cette analyse aux quantités infinies. Ils déterminerent par ce moyen la nature & la propriété de toutes sortes de courbes, tant géométriques que méchaniques, leurs points d'inflexion, de rebroussement, leur développée, &c. & résolurent toutes les questions où il s'agit de trouver les plus grands & les moindres effets, c'est-à-dire, pour parler le langage des Géomé-

Ces deux grands hommes firent tant de découvertes, & dans la Métaphysique, & dans les Mathémati-Tome III, f

tres, les maxima & les minima.

### 1xvj DISCOURS

ques, & dans la Physique, qu'ils formerent un nouveau Corps de Sciences, que trois de leurs disciples ont infiniment étendus. Ce sont Wolf, Bernoully & Halley. Le premier a totalement remanié & refondu les syftêmes métaphysiques de Leibnitz, & fe les est rendus propres par les additions considérables qu'il y afaites. Jean Bernoully a développé la Géométrie des infiniment petits, & lui a donné la forme qu'elle a aujourd'hui. Car entre les mains de leurs Auteurs cette Géométrie n'étoit pas seulement ébauchée, & il falloit un génie du premier ordre, qui vînt à leur secours, pour en bien saisir les principes. Jean Bernoulli en vit la fécondité. Il les développa, les réduisità un juste nombre, en ajouta d'autres nécessaires; & après un essai de ses travaux, il appliqua cette Géométrie de l'infini aux Mathématiques &

### PRELIMINAIRE. lxvij

à la Physique avec tant de sagacité, qu'il a presque persectionné toute la théorie de ces deux Sciences. Enfin Halley tira du systême du monde de Newton les plus belles conféquences, & l'événement vérifia les prédictions que ces conséquences avoient amenées. Il travailla aussi d'après ses propres idées. Il inventa de nouveaux systêmes de Physique, donna une infinité de vues, imagina plusieurs expériences, & sit des découvertes très-belles & très-utiles. Il ne mérita guères moins de l'Astronomie; & tous ces travaux lui ont justement acquis le titre de Restaurateur des Sciences.

On verra dans la suite de cette Histoire combien les vues & les travaux de ces grands hommes ont fait faire de découvertes. Leurs systèmes, quelque imparfaits qu'ils soient, ont beaucoup étendu la

### Ixviij DISCOURS

sphère de nos connoissances. Ils ont guidé les Savans dans l'étude de la nature; les ont engagé dans mille recherches également curieuses & utiles; ont soutenu leur ardeur, piqué leur émulation, & ont sourni l'idée d'une infinité d'observations & d'expériences. On a pourtant oublié dans ces systèmes, de remonter à l'origine des mouvemens des corps célestes, ou du moins à la cause des forces auxquelles ils sont en proie.

Je l'ai dit en parlant du système de Newton; & comme je crois que cette omission est très grave, je vais terminer ce discours par le projet d'un nouveau système qui servira à

développer ma pensée.

Avant la création, la matiere existoit toute dans un point de l'espace, & formoit ce que Moyse appelle le Chaos. Dieu dit, & tout sut fait.

### PRELIMINAIRE. lxix

(Dixit, & facta sunt). Mais comment par un seul acte de sa volonté, l'Etre suprême forma-t-il l'Univers? Suspendons la réponse à cette question, pour prévenir que je ne prétends point donner un système de la création; que je m'en tiens au récit du Législateur des Juiss, & que je ne veux que connoître le principe du mouvement des corps célestes, afin d'en déduire les loix. Je dis donc : la matiere étoit en repos: c'est la matiere proprement dite. Dieu l'embrase en soussant, ou en créant dans le centre du chaos une matiere active qui la pénetre de toutes parts. Dès - lors il est mu dans tous les sens, parce que cette matiere s'élançant du centre à la circonférence, doit faire tourner ce chaos autour de ce même centre. De-là cette matiere active en

### lxx DISCOURS

pénetre les parties, les désunit, & les détache.

La matiere active s'exerçant ainsi du centre à la circonférence, pousse hors de ce centre des parties de la matiere passive, & les chasse dans l'espace à une distance d'autant plus considérable, qu'elles sont plus petites.

Une fois détachées ces parties, elles font en proie à deux mouvemens. En premier lieu, c'est celui d'impulsion que détruit leur pesanteur. Secondement, c'est celui de rotation qu'elles avoient déja avec tout le chaos. Ce dernier se manifeste lorsque le mouvement d'impulsion est absorbé, & qu'il ne reste plus que la pesanteur. Il se combine alors avec la tendance qu'a vers le chaos la partie détachée, esset de cette même pesanteur; & de cette

PRELIMINAIRE. 1xx; combinaifon résulte un mouvement composé, dont la direction forme une ellipse, qui est la courbe que décrivent les Planètes.

Donc les Planètes sont des parties du chaos; le chaos embrasé, le Soleil; la matiere active réunie, le Feu; & dispersée, la Lumiere, &c.

Arrêtons-nous là. Ecartons même toutes ces conféquences. Bornons-nous à adopter celle de l'origine des Planètes. Elles font, difons-nous, des parties du Soleil. Tout concourt à le démontrer. Cet Aftre tourne autour de fon centre, dans le même fens que les Planètes circulent autour de lui. Il lance de temps en temps des corps opaques, appellés noyaux par le fameux Hevelius (a), lesquels nagent sur sa furface, & se dissipent par éclats en s'échappant. Ces noyaux ne de-

<sup>(</sup>a) Voyez sa Cométographie, Liv. I.

### lxxij DISCOURS

viennent point Planètes, parce que le Soleil est épuisé, qu'il a vieilli; je veux dire que son globe étant infiniment moins gros que lors de la création, son mouvement est infiniment ralenti, & la matiere active qui l'embrase a bien moins de puissance.

Quoi qu'il en soit de cette derniere conjecture, les Planètes ne peuvent graviter vers le Soleil sans en avoir été détachées. En effet, ces corps ont été poussés hors du Soleil par une matiere active, c'està-dire, chassés loin de cet Astre par une plus grande quantité de matiere en mouvement qu'il y a dans ces mêmes corps de matiere en repos. Cette action de la matiere en mouvement, pour détacher des corps ou des Planètes de la masse du Soleil, s'est exercée de bas en haut: il faut donc qu'elle ait eu à vaincre

# preliminate. Ixxii) une résistance de haut en bas de la part des corps sur lesquels elle a agi. Il y a donc ici deux actions dans une, celle de la matiere active, & celle de la matiere passive. Car pousser en haut un corps, c'est être poussé en bas par ce même corps. Ainsi cette derniere action doit avoir lieu lorsque rien n'agit plus sur le corps; c'est-à-dire, lorsque ou la force qui le mettoit en mouvement s'est retirée, ou que l'impulsion qu'il avoit reçue est détruite. Par

De-là naissent les forces centripéte & centrifuge auxquelles les planètes sont en proie; & dans cette hypothèse la combinaison de ces deux forces est la premiere consé-

l'ont été du Soleil.

conféquent les fatellites qui tendent à tomber sur leurs planètes principales, doivent aussi en avoir été détachées, comme celles - ci

Tome III. g

### 1xxiv DISCOURS

quence du principe qui est établi. Les mouvemens particuliers des planètes tant principales que subalternes, & leur situation respective, en découlent encore nécessairement.

On aura occasion dans la suite de cette Histoire, de donner le développement de tout ceci. En attendant, il importe de remarquer que les plus habiles Astronomes estiment que les systèmes physiques, pour expliquer méchaniquement les mouvemens des corps célestes, ne méritent plus aucune considération. Ils veulent qu'on s'en tienne à la simple combinaison d'une sorce centrale, varia! le en raison inverse du quarré de la distance au point où elle tend, jointe à une force constante d'impulsion primitivement imprimée. » L'existence de ces deux forces est n palpable, dit M. l'Abbé de la

### PRELIMINAIRE. 1xxv

» Caille, & se prouve par tant d'innductions évidentes, que s'il y a
magnetage que s'il y a
magnetage que s'il y a
magnetage qu'elle et a combinaison de
magnetage deux forces soit la premiere conmagnetage qu'en établira.
magnetage d'une dans ce système on étamagnetage de la loi générale qui
magnetage qui lui
ma

(a) Leçons élémentaires d'Astronomie, page 368.

# TABLE

# DES PHILOSOPHES

Contenus en ce Volume.

| RAMUS,     | page 1 |
|------------|--------|
| BACON,     | 37     |
| GASSENDI;  | 107    |
| DESCARTES, | 191    |
| PASCAL,    | 3 2,3  |







# HISTOIRE

DES

# RESTAURATEURS DES SCIENCES.

## RAMUS.\*

RISTOTE compare les révolutions de la Philosophie au lever & au coucher du Soleil. Cette comparaison est d'autant plus

juste, que sans la Philosophie le monde intellectuel n'est que ténébres, & que

\* Petri RAMI Veromandui, Eloquentia & Philosophia Prof ssoris Regii vita. A Nic. Nancello Trachycno Novioduncust, RAMI Discipulo. Theophilus Banosius in vita Petri RAMI Thomas Freigius, in vita RAMI.

Vit. i'llestrium Scriptorum Tom. II. Elog. Gallor. Dictionnaire de Bayle, Att. R a M U S. Disfertatio de Historia RAMI. Disfertatio de tribus Logica Restauratorbus RAMO. Verulamio, atque Cartesso. Mémoires du Pere Niceron, Tom XIII. Jacobs Brukert Historia critica Philosophia, Tom. IV, pars altera, Historie de l'Université de Paris, pat M. Grévier Et ses Ouvrages.

Tome III.

son flambeau peut seul éclairer la raison & la régler. Aussi voyons-nous que les temps où on l'a négligée, ont été ceux de la barbarie. L'histoire nous apprend que dans la chute de l'Empire Romain, cette science ayant été en quelque sorte proscrite avec toutes les belles connoissances, les siècles qui suivirent cette décadence, furent non - seulement plongés dans une épaisse obscurité, mais encore dans une corruption générale. Le luxe & la mollesse s'introduisirent à Rome, dépraverent les mœurs, & dégraderent l'humanité. Le culte du Tout-Puissant sut profané & avili dans le renversement absolu de toutes les règles & de toutes les loix; & la superstition étendant son règne, sans aucun obstacle, couvrit du voile de la religion les actions les plus honteuses & les déréglemens les plus criminels. Une nuit noire enveloppa ainsi toute l'Europe. Ni la nature, ni la raison ne pouvoient se faire entendre. Les facultés de l'entendement étoient presque anéanties. L'autorité usurpoit la raison avec tant d'empire, que sous prétexte de rendre l'homme plus foumis à Dieu, elle l'abrutissoit & le réduisoit en esclavage. Ceux qui s'appliquoient à la Philosophie, n'osoient le faire ouvertement; & lorsqu'ils étoient

obligés d'expliquer leurs sentimens, ils le faisoient d'une maniere mystérieuse. Il auroit été dangereux dans ces temps barbares de paroître instruit ou sage: on se seroit attiré un traitement sévere & cruel

de la part des superstitieux.

Ce ne fut qu'en 1453, après le sac de Constantinople, qu'on commença à ouvrir les yeux. On ne connoissoit alors que la Philosophie d' Aristote, & on en sit une étude sérieuse. Le petit nombre des bons esprits, qui se livra à cette étude, y trouva de belles choses; communiqua ses déconvertes aux amateurs de nouvelles connoissances, & produisit une révolution. On goûta d'abord cette Philosophie; & comme l'homme garde difficilement un milieu, d'une estime juste pour quelquesunes des opinions de son Auteur, on passa à une admiration outrée. Les Scholastiques crurent y trouver la science universelle. Ils s'enthousiasmerent au point, qu'ils y virent l'explication des mysteres les plus incompréhensibles, même celui de la fainte Trinité. Peu s'en fallut qu'on ne canonisât ce grand homme. Du moins on fit des dissertations pour prouver qu'il ne falloit pas douter de son falut, quoiqu'on le reconnût pour un bon païen.

Telle étoit la disposition des esprits a

lorsque parut dans le monde un Philosophe, ardent amateur de la vérité, nommé Pierre RAMUS. Cet homme, aussi hardi qu'éclairé, ofa foutenir que tout ce qu'Aristote avoit avancé dans ses Ouvrages de Philosophie, étoit faux & ridicule. Cette proposition téméraire, & au fond un peu injuste, souleva tous les Scholastiques, & ne fut goûtée que de peu de personnes. Elle forma cependant une sorte de schisme parmi les Savans, & produisit une révolution affez fubite dans la Philosophie; mais elle procura en même temps à son Auteur autant de disgraces & de chagrins que d'honneur & de gloire. Ce mélange de biens & de maux moraux compose une vie extrêmement intéressante; & si le succès répond à mon zèle & à mes soins, je me flatte que le compte que je vais en rendre pourra intéresser avec fruit le Lecteur.

Pierre RAMUS, ou de la Ramée, qui est fon véritable nom, naquit à Cuth, village de Picardie dans le Vermandois, en 1515 (a). Ses ancêtres étoient nobles; mais son aïeul ayant été réduit à la der-

<sup>(</sup>a) L'Auteur du Mémoire Historique & Liuéraire du Collége Royal (M. l'Abbé Goujet) Tom. II, p. 24, prétend qu'il est né en 1508; & il appuye son sentiment sur des raisons affez plausibles. Cependant Nancelius, qui étoit disciple de RAMUS, dit qu'il vint au monde en 1515, & il y a lieu de presumer qu'il étoit très-

niere misere par les malheurs de la guerre, il sit & vendit du charbon pour subsister. Cette industrie sussit à peine à son entretien; de sorte que son sils se vit obligé de gagner sa vie en labourant (a).

Dès son ensance, RAMUS sut attaqué deux sois de la peste. Lorsqu'il sut rétabli,

bien instruit la-dessus. Tous les autres Historiens de notrePhilosopne s'accordeur aussi en ce point avec lui-

(a) On avoir reproche à RAMUs la bassesse de son extraction; & il répondit à ce reproche dans le Discours qu'il prononça, lorsqu'il prit possession de sa Chaire de Philosophie & d'Eloquence au Collége Royal Il convient que ses parens etoient pauvres, qu'il l'étoit par conséquent lui-même; & il demande à Dieu, non des richesses, qui ne sont pas necessaires pour avoir de l'encre, du papier & des plumes, mais l'esprit sain, actif & intelligent. La manière dont il s'exprime est trop piquante pour

n'en pas faire part au Lecteur.

Carbonarius pater probi loco nobis objectus eft. Avus certe in Eburonum genii, familia imprimis illustris fuit : sed patria à Carolo Burgundiorum duce capta & incensa, in Veromanduorum agrum profugus, ob paupertaiem Carbonarius fuit : pater Agricola fuit : utroque ctiam pauperiore fui; & sic à malo divire nescio quo , cujus & parer & parria ignoratur, generis ingenui paupertas in nobes accufatur. At Chriftianus sum, nec un quam paupertatem malum putavi: Aristoteleus non sum, ut dissicile putem esse praclaras res avere cui magna opes defunt. Fortuna necessitate coallus, multos annos duram servitutem servivi : animo tamen unquam servus fui , animum unquam despondi vel abjeci. Ergi Deus Opt. Max. qui pores e lapidibus suscitare silios Abraha, suscita in Carbonii nepote, Agricola fi to, tot indignatibus affillo, non magnas opes magnamque fortunam, quibus ad instrumenta prof. Monis mex attramentum, chartam, pennam, non admodum opus est, sed tota vita mentem rectam, perpetuamque diligentiam & indufriam. Petri Rami, Regii Eloquentia & Philosophia Professoris, Orario initio sua professionis habita. An. 1551, pag. 15 & 16.

son pere songea à le mettre en état de se feconder dans son travail: mais la Providence, qui avoit d'autres desseins sur lui, ne permit pas qu'il en fît même l'appren-tissage. A l'âge de huit ans, il quitta secretement la maison de son pere pour venir à Paris. Comme il n'y avoit ni connoissance ni protection, l'indigence l'obligea bientôt d'en sortir. Il retourna chez lui; & n'y trouvant pas un meilleur fort que quand il en étoit parti, il se hasarda à faire une feconde fois le voyage de Paris. Cette nouvelle tentative ne fut pas plus heu-reuse que la premiere. Il se retira de nouveau auprès de son pere. Enfin un de ses oncles, qui avoit quelque bien, instruit de toutes ces démarches, ayant appris que c'étoit l'amour de l'étude qui les avoit suggérées, se chargea de sournir à son entretien, s'il persissoit dans sa résolution. Le jeune RAMUS se hâta de profiter de ses offres. Il partit pour la troisième fois pour Paris, & commença à faire ses études. Son oncle mourut au bout de quelques mois. Ce malheur le priva du secours qui le faisoit vivre. Afin d'y suppléer, il prit le parti de servir. Il se présenta dans cette vue au Collége de Navarre, & il fut reçu domestique. Son but, en servant dans un Collége, étoit de subsister & d'être à

portée de continuer en même temps ses études. Son ardeur étoit même si grande à cet égard, qu'il employoit le jour au service de ses maîtres, & la nuit à son instruction. L'activité de son esprit, & une application continuelle, le mirent bientôt en état d'aspirer au degré de Maître-ès-Arts. Egalement passionné pour la gloire, pour l'amour de la vérité, & pour une meilleure condition, il voulut se faire connoître par un coup d'éclat. Comme il devoit soutenir une thèse pendant un jour entier, il prit un sujet tout à la fois abondant & propre à piquer l'attention des Savans. Ce sujet étoit conçuen ces termes: Quacumque ab Aristotele dicta sint, falsa & commentitia effe, c'est-à-dire, Tout ce qu'Aisstote a enseigné n'est que fausseté & chimere.

L'Ecole outroit alors l'admiration pour Aristote, quoique l'assujettissement aveugle à l'autorité de ce Philosophe retardât les progrès des connoissances humaines. Aussi tut-on révolté de la proposition de RAMUS. On l'attaqua de toutes parts avec beaucoup de hauteur & de mépris. Un savant Italien regarda cette entreprise comme une audace impardonnable (a). Cpendant le jeune Répondant soutint, pendant toute la journée, les attaques vi-

<sup>- (</sup>a) Alexandro Tassoni, Pensieri diversi.

ves d'un grand nombre de combattans. Il répliqua à tout, & repoussa leurs argumens avec tant de force & de subtilité, qu'il s'attira l'admiration de toutes les personnes défintéressées. Quoiqu'il parût trop présomptueux, & qu'il manquât absolument d'égards pour la façon de penser dominante, il développa tant de sageité, qu'on le reçut Maître-ès-Arts.

Sa mere étant morte dans ce temps-là, il vendit une petiteterre qu'elle lui laissoit, & se trouva ainsi en état de subsister & de se livrer entierement à l'étude. Il forma alors le projet d'enseigner sa doctrine. Paris lui parut un champ trop vaste & trop dangereux pour y faire ses premiers essais. Il crut qu'il réussiroit mieux dans la Province. Il choisit le Mans, & alla y établir une école. Plusieurs écoliers de Paris le suivirent. Deux hommes de mérite s'associerent avec lui. L'un, qui étoit grand Orateur, s'appeloit Audomar Tæleus; & le nom de l'autre étoit Bartholomée-Alexandre Campan. Celui ci possédoit parfaitement la langue grecque. Ces trois associés se jurerent une amitié éternelle. Le Mans étoit un endroit bien borné pour des hommes de ce mérite Le désir de paroître à Paris les fit bientôt venir dans cette grande Ville. Ils fe logerent au Collége de l'Ave-Maria, & y donnerent des leçons. RAMUS se laissant emporter par son zèle, ne cessoit de déclamer contre Aristote, & de demander qu'on joignît l'étude de la Philosophie à celle de l'Eloquence. Les Aristotéliciens ne virent pas avec plaisir qu'on déchirât leur Maître. Ils l'accuserent de séditieux & d'impudent, & le désérerent comme tel au Magistrat. Notre Philosophe implora la protection du Cardinal de Lorraine, qui favorisoit les gens de lettres, & cette Eminence le mit à couvert des coups de ses ennemis.

Cette protection donna une nouvelle activité à son zèle. Il recommença ses leçons, & il eut un si grand concours d'auditeurs, qu'il fut obligé de chercher un endroit plus vaste que celui où il enseignoit. Le Collége de Presse, rue des Carmes, lui parut convenable à ses desseins. Il s'y retira, & y obtint une bourse. C'est - là qu'il se détermina à examiner avec plus d'attention la Philosophie d'Aristote, & à la censurer sans ménagement. Enflé par ses succes, il se livra à l'étude avec plus d'affiduité qu'il n'avoit encore fait, & se retrancha rigoureusement les plaifirs & les agrémens de la vie qui auroient pu le distraire. Il commença par la Logique. Les remarques qu'il fit sur cet

Ouvrage du chef des Péripatéticiens, se multiplierent tellement, au'elles formerent un juste volume. RAMUS crut devoir les rendre publiques: mais il jugea à oropos de suppléer par une nouvelle Logique à celle qu'il venoit de détruire. C'est ce qui l'engagea à compose des Institutions de Logique. Ces deux productions parurent en 1543; l'une sous ce titre, Animadversiones in Dialecticam Aristotelis, Lib. XX, in-8°, ( Remarques sur la Diale lique d'Aristote): & l'autre sous celui d'Institutiones Dialectica, Lib. III, in-80,

(Institutions de Dialectique).

Ces deux Livres furent lus avec autant d'avidité que de surprise. Comme le premier contenoit une réfutation vigoureuse de la Logique qu'on enseignoit alors dans les Colléges, tous les Professeurs jeterent les hauts cris. L'Université de Paris en sut si scandalisée, qu'elle crut devoir en faire punir l'Auteur. Elle intenta à cet effet une action criminelle contre lui, & l'accusa au Châtelet d'énerver la Théologie & les Arts par le discrédit où il entreprenoit de faire tomber Aristote. Du Châtelet cette affaire fut portée au Parlement. Le Roi (François 1) l'évoqua ensuite à son Confeil par des Lettres patentes (a). Antoine

<sup>(</sup> a) Elles font imprimées dans la Bibliothèque fran-

de Govea étoit le principal adversaire de RAMUS. Sa Majesté ordonna que chacun des contendans donneroit deux arbitres, & Elle se réserva de fournir le cinquiéme pour examiner & discuter contradictoirement les Livres de notre Philosophe, & en porter un jugement. Govea nomma le célebre Pierre Danès & François de Vico-Mercato, tous deux Membres distingués de l'Université. Son adversaire choisit Jean Quintin, Docteur en décret, & Jean de Bomont, Médecin. Le surabitre nommé par le Roi, fut Jean de Salignac, Docteur en Théologie. RAMUS & Govea comparurent devant ces Juges, & plaiderent contradictoirement l'un contre l'autre. Mais dès le premier point sur lequel il fallut prononcer, les Avocats ou Parties choisies par Govea, formerent une chicane. Quintin & Bomont voulurent l'écarter; mais voyant que M. de Salignac en prenoit la défense, ils comprirent qu'ils ne pouvoient rien faire pour leur ami, & se retirerent. Les trois qui resterent n'en poursuivirent pas moins l'instruction du procès. Absolument dévoués à l'adversaire de RAMUS, ils déciderent hardiment en sa faveur, & dresserent leur avis d'une

coise de du Verdier, dans l'Histoire de l'Université, par du Boulay, & dans le Distionnaire de Bayle, &c. façon très - dure pour notre Philosophe: Après l'avoir taxé de téméraire, d'arrogant, d'impudent, ils conclurent à la suppression de ses Livres. Ils prévinrent ensuite tellement l'esprit du Roi, que ce Prince confirma ce Jugement sans vouloir entrer dans une plus grande discussion. L'Arrêt du Conseil qui intervint sur leur avis, en adopta les dispositions, & y ajouta des défentes à RAMUS de lire & d'expliquer dans son école les deux Ouvrages condamnés. Il est dit dans le préambule de l'Arrêt, qu'après le défistement de Quintin & de Bomont, RAMUS sut sommé de nommer d'autres arbitres, qu' l le refusa, & qu'il s'en tint aux trois restans: mais c'est là une formalité pure qu'on crut devoir observer pour tempérer la rigueur du Jugement. Notre Philosophe eut encore à craindre un traitement plus dur. On avoit tellement indisposé le Roi contre lui, que Sa Majesté vouloit l'envoyer aux galeres; & il ne se désista de sa résolution, que par l'avis que lui proposa Pierre Castellan, de le punir d'une maniere plus mortifiante: c'étoit de l'engager à une dispute publique, & de mettre sa solie dans le plus grand jour, en le réduisant au filence. Le Roi goûta d'abord cet expédient; mais dès qu'il sut la confusion qu'il avoit reçue de l'Arrêt, il se con-

tenta de cette peine (a).

Le triomphe de ses ennemis étoit en effet fort grand. Ils en sirent trophée avec un éclat extraordinaire. Ils publierent l'Arrêt en latin dans toutes les rues de Paris, & dans tous les lieux de l'Europe où ils purent l'envoyer. Ils firent enfuite des piéces de théâtre, dans lesquelles RAMUS fut bafoué en mille manieres, au milieu des acclamations & des applaudissemens des Aristotéliciens. Notre Philosophe fouffrit ces disgraces sans murmurer, & se renferma dans le silence. Mais l'année suivante (1544) la peste faisant des ravages affreux dans Paris, les Ecoliers abandonnerent les Colléges, & RAMUS crut devoir profiter de ce temps pour donner cours à ses opinions. Les jeunes gens étant en quelque sorte désœuvrés, alloient écouter les leçons qu'il donnoit au Collége de Presle, dont il étoit devenu Principal. La raison qu'il avoit pour lui, & la maniere dont il la faisoit valoir, lui attirerent un grand concours d'auditeurs. L'Université en prit l'allarme. La Faculté de Théologie préfenta requête au Parlement pour l'exclure du Collége, vu le mauvais usage qu'il faisoir de sa place, &

<sup>(</sup>a) Perrus Gallandius in vita Petri Castellani,

les troubles qu'il excitoit dans les études. Mais cette Cour le confirma & le main-

tint dans fon emploi.

François I mourut dans ce temps - là. Cet événement fut favorable à RAMUS. Ses Protecteurs qui n'avoient point ofé agir en sa faveur, pendant le règne de ce Prince, s'employerent pour lui rendre fervice. Le Cardinal de Lorraine qui l'eftimoit beaucoup, le protégea hautement. Devenu tout-puissant sous Henri II, successeur de François I, il obtint la cassation de l'Arrêt du Conseil qui avoit été rendu en 1544. Cette faveur fit taire pendant quelque temps ses ennemis. Mais l'un d'eux, nommé Jacques Charpentier, ayant éte élu Recteur de l'Université, chercha à troubler la tranquillité dont il jouissoit. Il lui suscita une querelle qui, quoique trèsmal fondée, devint cependant très-sérieu. fe. RAMUS enseignoit à la fois la Philosophie & la Rhétorique. Le nouveau Recteur l'attaqua là-dessus. Il prétendit que c'étoit une contravention aux statuts de l'Université, & exigea que notre Philofophe optât. Celui-ci foutenoit au contraire que ces deux études s'accordoient parfaitement; qu'elles se prêtoient un secours mutuel, & qu'elles ne pouvoient être perfectionnées qu'étant alliées. Il

avoit pour lui Ciceron, Quintilien, & même Aristote. Le Recteur & RAMUS plaiderent leur cause devant l'Université. La dispute s'échaussa & dégénéra en aigreur. On jugea à propos, pour éviter les suites, de nommer six Commissaires de chaque Faculté, à l'effet d'examiner paisiblement la chose. Notre Philosophe n'étoit point agréable à l'Université. Elle le regardoit même comme son ennemi. Elle ne lui fut donc point favorable. Il appela au Parlement de sa décision. On a écrit d'une part que cette Cour le condamna, & on lit ailleurs qu'elle lui donna gain de cause. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il continua de mêler ses leçons de Philosophie & d'Eloquence.

Toutes ces altercations, bien - loin d'affoiblir les sentimens d'estime que le Cardinal de Lorraine avoit pour lui, ne faisoient que les fortisser. Une occasion se présenta où il put lui en donner une preuve réelle, & il la faisit avec empressement. Les Chaires d'Eloquence & de Philosophie au Collége Royal étant devenues vacantes en 1551, le Cardinal les lui procura. Le jour de son installation, le nouveau Professeur prononça un beau discours latin, dans lequel il désendit sa méthode d'enseigner. Ce discours avoit

pour sujet l'union de la Philosophie & de l'Eloquence, (De studiis Philosophiæ & Eloquentiæ conjungendis). L'assemblée étoit si nombreuse, que beaucoup de personnes ne purent point entrer, & que plusieurs se trouvant trop incommodés de la soule, surent obligés de sortir.

On l'écouta passiblement, & il su même

On l'écouta paisiblement, & il sut même applaudi. Mais à la premiere leçon qu'il donna, il sut sissilé; on sit des huées; on battit des mains & des pieds, pour empêcher qu'on ne l'entendît. Ce procédé, quoique violent, ne déconcerta pas le Professeur. Ils arrêtoit de temps en temps jusqu'à ce que le bruit cessât; & il acheva ainsi sa leçon par reprises. Cette patience & cette douceur toucherent les auditeurs, & ils prêterent désormais une oreille attentive à ses instructions.

Notre Philosophe continua plusieurs années à mêler ainsi l'Eloquence avec la Philosophie. Il croyoit que cette instruction avoit ensin pris faveur, lorsqu'il se forma tout à coup en 1553 un nouvel orage contre lui à ce sujet. On s'anima beaucoup de part & d'autre; & l'assaire n'ayant pu être décidée par la Faculté des Arts, elle sut portée à l'Université, & ensuite au Châtelet. Cela alloit renouveller l'ancienne querelle, & faire un éclat scandaleux.

daleux. Pour concilier les esprits & appaiser la rumeur, l'Université se chargea de terminer elle-même le dissérend à la satisfaction des Parties. Elle publia un Décret le 13 Février 1553, par lequel elle ordonna à RAMUS de se conformer à l'usage & aux statuts dans ses leçons ordinaires, en n'y traitant que de matieres philosophiques: mais elle lui permit de donner des leçons extraordinaires dans lesquelles il pourroit interpréter les Poëtes & les Orateurs.

Cette condescendance de l'Université pour notre Philosophe, lui procura une tranquillité permanente. Il en prosita en se vouant entierement à la persection de la Philosophie & de l'Eloquence. Il réforma tout ce qu'il trouva de désectueux dans Aristote. Il voulut encore corriger Euclide. Il réduisit ensuite les arts libéraux en tables; & il composa une Grammaire pour les Langues Latine & Françoise.

L'Université étoit alors en usage de prononcer la lettre Q comme la lettre K; de sorte que l'on disoit kiskis, kankam, kalis, kantus, miki, &c. au lieu de dire quisquis, quanquam, qualis, quantus, mihi, &c. Cela parut ridicule à notre Philosophe; & comme il voulut recisier cette prononciation vicicuse, il s'éleva là-dessus

Tome III.

une dispute sort plaisante, qui sit dire à un railleur que la seule lettre Q faisoit plus de kankam que toutes les autres lettres ensemble. On a écrit peu sérieusement, sans doute, qu'un disciple de R A M U S, pour s'être conformé à cette prononciation, sut poursuivi comme hérétique par la Sorbonne, & dénoncé comme tel au Parlement. Quoi qu'il en soit, Freigius assure que notre Restaurateur des Sciences corrigea encore un autre abus: ce sut de dire ego amo, & non ego amat, suivant l'usage reçu dans ce temps-là.

Malgré cette rixe, RAMUS devint si agréable à l'Université, que dans toutes les affaires que ce Corps eut dans la suite, il sut choisi pour Député au Roi, & porta même souvent la parole. Il sit plus. Dans un discours qu'il adressa à Charles IX, & qui a été imprimé en 1562, il proposa un plan de résorme de l'Université, pour répondre à la demande que les Etats du Royaume en avoient sait. Il étoit divisé

en trois parties.

RAMUS vouloit d'abord qu'on diminuât les frais des études; qu'on fît plufieurs changemens dans la méthode d'étudier & d'enfeigner; qu'on réduisît à un prix plus modique les frais des grades, qui étoient fort hauts dans la Faculté de Théologie, où l'on mettoit la Licence à l'enchere; qu'on fixât les honoraires des Professeurs; que huit Professeurs en titre enseignassent les Mathématiques, la Physique & la Morale; & qu'on ne laissât aux Colléges que les leçons de Grammaire, de Rhétorique & de Logique. Et comme dans les Facultés de Médecine & de Théologie, il n'y avoit point de Professeurs éroient obligés par état à enseigner, il proposa aussi qu'on établît dans ces Facultés des leçons ordinaires, qui seroient faites par les Docteurs. (Ce qui a été suivi).

Il approuvoit, en second lieu, la méthode qu'on suivoit dans les leçons de Grammaire & de Rhétorique, laquelle consistoit à s'occuper principalement de la lecture des bons Auteurs, & à donner

peu de préceptes.

Enfin le dernier objet de sa résorme étoit de saire main basse sur tout ce qui est dispute & argumentation en Médecine, en Philosophie & enThéologie; de sorte qu'il ne vouloit ni thèses ni examen. En Médecine, il proposoit la pratique de l'Art sous les yeux des Professeurs, en suivant pour la théorie Hippocrate & Galien. En Théologie, il demandoit des conférences & dessermons, & vouloit qu'on se bornât à ex-

pliquer l'ancien Testament en Hébreu & le nouveau en Grec. Il exigeoit en Philosophie une résorme plus considérable; mais comme il craignoit de renouveller l'ancienne querelle sur Aristote, il s'expliqua à cet égard avec beaucoup d'ambiguité.

Dans toute cette réforme, les personnes éclairées apperçurent un levain de Protestantisme. Notre Philosophe étoit en effet de cette secte; & lorsque le Parlement eut enregistré l'Edit du Roi, qui permettoit aux Protestans l'exercice de leur religion, il leva le masque. Il ôta & brisa même les images du Collége de Presle, dont il étoit toujours Principal, disant qu'il n'avoit pas besoin d'auditeurs sourds & muets. C'étoit contrevenir formellement à l'Edit, qui défendoit tout excès sous peine de la vie. Aussi l'Université crut devoir prendre connoissance de ce fait. Elle chargea le Recteur d'en informer : mais cette démarche n'eut pas de suite. RAMUS fit bonne contenance. Il s'opposa même à l'exécution d'une délibération qui portoit que le Roi seroit supplié par l'Université de défendre la foi en danger. Il ofa encore davantage. Il réclama contre le Discours qu'elle avoit adressé au Parlement pour s'opposer à l'enregistrement de l'Edit. Il s'en plaignit aussi à la Reine, désayouant

le Recteur tant en son nom, qu'en celui de quelques suppôts de l'Université, qui étoient insectés comme lui des nouvelles erreurs. Cet éclat lui fit tort; & la commotion générale, qui causa la guerre civile, l'obligea à sortir de Paris. L'Université prosita de cette occasion pour le destituer de sa place qu'elle déclara vacante.

Malgré ses sentimens, le Roi, qui l'estimoit, lui donna un afile à Fontainebleau. Il y trouva une bibliothèque affez bien composée de livres de Mathématiques; & sans penser à ses malheurs, il en profita pour continuer ses travaux sur la Géomé. trie & l'Astronomie. Pendant qu'il cherchoit ainsi à bien mériter des humains par des découvertes utiles, on pilloit son Collége & ses livres, qui formoient une bibliothèque assez considérable. L'acharnement étoit si violent, qu'ayant su l'endroit où il s'étoit retiré, on le poursuivit sans égard à l'asile dans lequel il étoit. RAMUS se sauva; & comme il craignoit toujours de tomber entre les mains de ses ennemis, il passa de retraite en retraite.

Cependant le Roi étant mort, la Reine, pour rétablir le calme, donna une Déclaration en faveur des Protestans, contenant une absolution générale pour tout le passé. Notre Philosophe prosita de cette sorte d'amnistie pour rentrer dans son poste : mais l'Université s'étant assemblée à ce sujet, décida qu'il n'y seroit point reçu. Ce ne sut qu'à la mort du Duc de Guise, où les affaires des Protestans changerent tout-àfait de face, qu'il sut rétabli dans sa charge de Principal du Collége de Presse, & dans celle de Professeur au Collége Royal.

Jouissant ainsi de tous ses droits dans l'Université, il voulut en faire un digne usage par rapport à la discipline des Chaires Royales. Un homme nommé M. Dampestre, protégé sortement, quoique peu capable, s'étant présenté pour remplir une Chaire vacante de Mathématiques au Collége Royal, y fut reçu. RAMUS, qui connoissoit l'insuffisance de son nouveau collégue, lui remontra les difficultés de la science qu'il entreprenoit de professer. Ce qu'on appelloit Mathématiques dans ce temps-là ne confistoit qu'en des connoisfances générales sur l'Astronomie. C'étoient des notions vagues de la division des Cieux, sans aucuns principes de Géométrie. Notre Philosophe trouvoit cela très ridicule & très abfurde. Il voulut rectifier cette mauvaire doctrine. Il proposa à M. Dampestre d'enseigner les Elémens d'Euclide: mais ce P ofesseur couvrant son ignorance d'une grande présomption, répondit que les Elémens n'étoient bons que pour des enfans. RAMUS infista sans succès. Le nouveau Prosesseur entreprit d'expliquer la sphere céleste, semblable, dit RAMUS, à un Maçon qui voudroit commencer à bâtir la maison par le saîte.

Le grand homme dont j'écris l'Hiftoire, n'étoit pas d'un caractere à lâcher prise. Il porta l'affaire au Parlement, qui ordonna que Dampestre seroit tenu de se faire examiner; & asin de lui ôter toute ressource pour s'en dispenser, notre Philosophe prévint, par des lettres véhémentes, le Roi, la Roine, & tous les Seigneurs du Conseil du Roi. Le nouveau Professer sut déconcerté. Il savoit bien qu'il étoit hors d'état de subir l'examen, Aussi ne jugea-t-il pas à propos de s'y exposer. Il vendit sa Chaire à un homme plus ignorant que lui en Mathématiques, mais plus sourbe & plus méchant.

C'étoit Jacques Charpentier, ennemi déclaré de RAMUS, comme on a vu ci-devant. Il donna un premier trait de son adresse, en faisant insérer dans ses provisions l'enseignement de Philosophie & de Mathématiques, quoique celui auquel il succédoit, ne protessat que les Mathématiques. Il crut par-là couvrir son ignorance en Mathématiques, & jouir paisiblement de sa place. Il se trompa. RAMUS étoit zélé pour les Mathématiques. Il proposa l'examen à Charpentier, conformément à l'Arrêt du Parlement, & à l'Ordonnance du Roi. Je vous examinerai vous-même, répondit fierement Charpentier. Notre Philosophe recourut au Roi & au Parlement. Au Parlement, les deux adversaires plaiderent leur cause avec toute l'animosité possible. RAMUS avoit pour lui la force des raisons; mais Charpentier étoit un impudent de la premiere classe, qui se jouoit de la vérité. Il fit entendre qu'on devoit avoir des égards pour un homme dont la réputation étoit saite, & promit de se rendre capable dans trois mois de professer les Machématiques. Moyennant cette promesse, il fut admis & dispensé de l'examen. La sévérité de l'Arrêt que le Parlement rendit à ce sujet, ne sut que pour ceux qui devoient lui succéder. Les démarches de son adversaire auprès du Conseil du Roi, ne procurerent qu'un réglement pour l'avenir, sans qu'il en résultât aucune résorme pour lui.

Charpentier se mit donc en possession de sa Chaire: mais il s'en acquitta si mal, que RAMUS crut devoir le citer de nouveau devant le Conseil du Roi, pour demander qu'il sût examiné. Le motif principal de

la

fa plainte consistoir en ceci. Le nouveau Professeur avoit choisi, pour matiere de ses leçons, l'Ouvrage d'Alcinous, Philosophe Platonicien, dans lequel se trouvent mêlées des Propositions philosophiques & mathématiques. Il expliquoit les premieres, & n'entendant pas les secondes, il les décrioit, & affectoit de les mépriser comme vaines & inutiles. Voilà, dit RAMUS, le langage de ce grand Mathématicien, blâmant par une licence effrontée les disciplines, dont toutes fois il veut avoir des gaiges. Homme esperdu, quel langaige est-ce là? Monter en la Chaire Maehematicienne, pour vilipender les Mathématiques, pour en dégoûter la jeunesse ? Cependant son zèle n'opéra rien.

Notre Philosophe, qui n'avoit d'autre intérêt dans toutes ses démarches que le progrès des Mathématiques, n'insista pas davantage. Il reprit ses travaux ordinaires. Il expliquoit à ses écoliers les Ouvrages de Cicéron. Ce grand Orateur le charmoit. Il voulut savoir toutes les particularités de sa vie; & il en composa un Ouvrage qu'il entremêla de préceptes pour bien entendre ses écrits. Il sit aussi des remarques sur la Langue Latine, sur quelques expressions de Cicéron, & sur l'état de l'étude des Lettres. Il forma de tout

Tome III.

cela un Ciceronianus, qu'il publia en 1556 sous les auspices du Cardinal de Lorraine.

L'année suivante, la guerre civile se renouvella; & le Prince de Condé ayant repris les armes, RAMUS toujours attaché à fa religion, passa avec d'autres Principaux de Colléges dans l'armée de ce Prince. Il encourut par-là la disgrace du Parlement, qui l'interdit de ses sonctions. Mais la paix ayant bientôt succédé à cette émeute, il revint à Paris, & il rentra dans ses postes; il fut même Doyen du Collége Royal. Cette élévation réveilla l'envie de ses ennemis. L'un d'eux, qu'on croit être Charpentier, voulut mêler quelque chagrin à cette satisfaction. Il composa dans cette vue une fatire contre lui, dans laquelle il attaqua ses mœurs, sa conduite, ses talens & ses écrits avec une plume trempée dans le fiel le plus amer. Pour faire fortir davantage ces injures, il joignit à cela un éloge & de M. Duret & de lui-même. Cette belle composition, qui est aussi malécrite qu'indécemment digérée, parut en 1567 avec le titre qui lui convenoit; c'est: In Rami infolentissimum decanatum, gravissimi cujusdam Oratoris Philippica secunda.

RAMUS méprifa cette brochure. Son ame grande & généreuse étoit occupée de yues bien autrement importantes que la

réponse à un libelle. Enflammé de l'amour des Sciences, il songeoit à saire un établissement qui pût contribuer à leur progrès. Du fruit de ses épargnes, il assigna cinq cens livres par an à un Professeur de Mathématiques, qui enseigneroit aux mêmes loix & conditions que les Professeurs Royaux. Il proposa cette Chaire au concours, & voulut que ceux qui y aspireroient dans la suite, se soumissent à un examen, auquel seroient invités le Premier Président du Parlement, le premier Avocat Général du Roi, le Prévôt des Marchands & les Echevins, & désira que cet examen se réitérât tous les trois ans. Cette fondation est aujourd'hui éteinte par le dépérissement des fonds; & Laurent Pothenot, de l'Académie Royale des Sciences, qui l'exerçoit encore au commencement de ce siècle, n'a point eu de succesfeur.

La réputation de notre Philosophe & ses succès aigrissoient de plus en plus la jalousse de ses ennemis. Ils le harceloient de toutes parts. Excédé de leurs persécutions, il crut que le meilleur moyen de les faire cesser, étoit de s'absenter pour quelque temps. Il demanda la permission au Roi d'aller visiter les Universités ou Académies d'Allemagne, & l'obtint sans pré-

Cij

judice de ses honoraires & de ses droits. Il partit en 1568. Par-tout on l'accueil-lit très-gracieusement, & on le combla d'honneurs. Il s'arrêta quelque temps à Heidelberg, & y donna des leçons de Philosophie; mais il trouva dans cette Ville presqu'autant d'Aristotéliciens qu'à Paris, qui ne virent point tranquillement qu'on décriât leur maître. Ils lui sirent les mêmes insultes qu'il avoit essuyées au Collége Royal, & avec aussi peu de succès.

Cependant le bruit s'étant répandu qu'il avoit quitté la France, plusieurs Puissances s'empresserent à se l'attacher. Il sut invité de la part d'André Duduh, Ministre du Roi de Pologne, à se rendre à Cracovie. Jean Zapol, Waivode de Transilvanie, lui offrit aussi des appointemens considérables, avec le Rectorat de l'Académie de Weissembourg; mais il ne jugea pas à propos d'accepter leurs offres.

Il paroît que son projet, en voyageant dans les Pays Protestans, étoit d'établir une résorme dans sa Religion. Il vouloit changer leur administration ecclésiastique, & réduire le gouvernement de l'Eglise à une pure Démocratie. Il prétendoit que les cless conférées aux Fideles par Jesus-Christ, ne devoient être commises

aux Consistoires, qu'assin qu'ils sormassent les premieres délibérations ou les premiers jugemens; que ces délibérations passassent au peuple, & qu'elles ne sissent loi que lorsqu'elles seroient consirmées par le suffrage de la Nation. Son opinion étoit que sans cela on introduiroit dans

l'Eglise l'oligarchie & la tyrannie.

Ce sentiment sut examiné par un Synode National, qui le rejetta. Le fameux Théodore de Beze travailla tout de suite à justifier la conduite du Synode, parce qu'il craignoit que si notre Philosophe n'acquiesçoit pas à son jugement, il n'en résultât de grands troubles (a). L'intention de RAMUS n'étoit point cependant de faire un éclat. Il vouloit gagner les esprits, & non les subjuguer. Pour y parvenir, il songea à se procurer un poste, afin d'avoir un prétexte de faire quelque séjour parmi les freres de sa Religion. En passant à Geneve, il demanda une Chaire de Philosophie; mais Théodore de Beze, qui ne le perdoit pas de vue, & qui ne cherchoit qu'à l'écarter, empêcha qu'il ne fût reçu.

L'amour de la patrie le ramena chez lui à Paris, à la fin de l'année 1571. Il étoit à peine arrivé, qu'on le follicita par de

<sup>(</sup>a) Keherman in pracognitis.

grandes promesses à aller en Pologne; auprès du Roi Sigismond-Auguste, pour prévenir par son éloquence les Polonois en faveur du Duc d'Anjou, qui fut élu l'année suivante. Ces promesses ne le tenterent point. Il refusa les offres qu'on lui faisoit, en répondant que l'éloquence ne devoit point être mercénaire, & qu'il falloit que la qualité d'homme de bien se trouvât dans un Orateur. Son zèle pour sa Religion l'occupoit entierement. Il en fit en quelque sorte parade, en suivant publiquement le culte & les opinions du Protestantisme. Il fut ainsi compris dans le massacre des Huguenots le 25 Août 1572, le jour de S. Barthelemi. Il étoit alors au Collége de Presle. Dès la premiere émotion, il alla se resugier à un cinquieme étage, dans une espece de grenier dont il faisoit sa bibliothéque. Il y demeura caché deux jours. Son infame ennemi Charpentier, après l'avoir cherché long-temps, l'y découvrit. RAMUS lui demanda la vie; mais cet homme inhumain, feignant de la lui accorder, commença par la lui vendre, en exigeant l'argent qu'il avoit; & après cette action basse & indigne, il eut la cruauté de le livrer aux assassins qu'il avoit à ses gages. Ces bourreaux l'égor-gerent & le jetterent ensuite par la senêtre dans la cour de son Collége (a). Ses entrailles étant sorties de son corps par cette chute, les écoliers, que leurs Régensanimoient, les répandirent dans les rues, & traînerent ignominieusement son corps, en le frappant avec des verges, depuis le Collège de Presse, situé rue des Carmes, jusqu'à la place Maubert, & le jetterent ensuite dans la riviere. Les disciples du défunt vinrent recueillir les malheureux restes de leur maître; ils arrêterent le cadavre flottant sur l'eau vers le Pont S. Michel, & le mirent dans un bachot. Il fut exposé là quelque temps à la curiosité de tout Paris, qui accourut, afin de voir pour la derniere fois le corps de ce grand homme. On prétend qu'un Chirurgien se

(a) Nancelius est peut-cire le seu! de tous les Historiens de Ramus qui ait raconté sa mort telle que je la rapporte. Les autres ont écrit qu'il se cacha dans une cave, & qu'après qu'on l'y cut affassine, on le jetta par la fenêtre. Lorsque je lus ce trait de la fin de notre Philosophe, je ne pouvois concevoir comment on pouvoit jetter un homme de la fenetre d'une cave, à moins que cette fenêtre ou soupirail ne répondit à quelque bas fond. Pour m'en éclaireir, je me suis transporté au Collége de Presle, & M. Milet, Principal actuel de ce Collège, qui a procure au Graveur le portrait de RAMUS, m'a fait voir obligeamment l'endroit où ce Philosophe s'étoit caché, & m'a aidé de ses lumieres & de ses livres, pour rendre cette histoire plus vraie & plus exacte. Voici le récit de Nancelius.... Insertus quid faceret, quò fugeret ubs lateret , ad celciffimum Collegii cubiculum conscendit.

glissa parmi la foule, & lui coupa la tête; mais on ne sait pas ce que devint le tronc. C'est ainsi qu'il finit le 27 Août 1572, âgé de 67 ans. RAMUS avoit la taille belle & la figure avantageuse, la tête grosse, le front large, le nez aquilin, la barbe noire, grande & bien fournie, & le teint fort brun. Une vigoureuse complexion le rendoit infatigable au travail. Extrême-ment dur à lui-même, il couchoit sur la paille, & n'eut point d'autre lit depuis son enfancejusqu'à la vieillesse. Levé ordinairement vers les cinq heures du matin, il employoit tout le jour à lire, à écrire & à méditer; & pour conserver à son esprit plus de liberté pendant la journée, il ne prenoit le matin qu'un léger repas. Le soir il mangcoit un peu davantage. Il se promenoit ensuite pendant deux on trois heures, ou s'entretenoit avec ses amis. Son aliment ordinaire étoit de la viande bouillie, & sa boisson de l'eau. Ce ne fut que dans un âge un peu avancé qu'il commença à boire du vin par ordre des Médecins. Il prenoit les bains une fois l'année, & tous les jours il layoit sa barbe & fon visage avec un mélange d'eau & de vin blanc. Il garda le célibat avec une pureté qui ne fut pas même soupçonnée de taches, & il évitoit avec soin les conversations malhonnêtes. Il conservoit sa santé, & se guérissoit de ses indispositions par la sobriété, l'abstinence & l'exercice, & sur-tout par celui de la paume. Quant à son caractere, il étoit fort défintéressé & extrêmement libéral, tellement qu'il distribuoit une partie de fes revenus à ceux de ses écoliers qui en avoient besoin. Il avoit beaucoup de fermeté dans ses disgraces, & il ne répondit jamais aux critiques, pour ne pas dire aux satires qu'on faisoit de ses écrits & de sa personne. D'ailleurs il aimoit beaucoup à se distinguer, & étoit un peu contredisant & opiniâtre. C'est cette humeur qui l'engagea dans des disputes désagréables qu'il auroit pu s'épargner. Cela n'a pas empêché qu'on ne se soit universellement accordé à convenir que c'étoit un des plus puissans génies qui eût paru. Sa sagacité étoit extrême, & son savoir étoit profond. Il passoit non-seulement pour un grand Philosophe, mais pour un Orateur sublime. Brantôme dans ses Mémoires des Hommes illustres, (Tome II) rapporte un trait qui prouve combien il favoit gagner les cœurs par le talent de la parole. RA-MUS étant avec le Prince de Condé & l'Amiral de Coligni, au voyage de Lorraine, leurs Rheitres ne vouloient point passer en France, qu'on ne les eût bien payés: mais notre Philosophe les harangua, & les fit venir sous l'obéissance de ces Généraux aux conditions qu'ils voulurent.

On appelle Ramistes les disciples de RAMUS, & Ramiste sa dostrine. Cette dostrine se servicités de Hollande, sans les oppositions de Scaliger, qui lui sit donner l'exclusion.

On demandera peut-être ce que c'est que cette doctrine; car notre Philosophe n'a point fait de systême proprement dit: mais en examinant tous ses projets, on peut les réduire à ces trois points, en quoi confiste la réforme qu'il a faite dans les Sciences. 1°. A ne pas suivre la Philosophie d'Aristote, & à établir cette science fur des principes que le raisonnement seul avoue, sans respect pour aucune autorité. 2º. A commencer l'étude des Mathématiques par les élémens d'Euclide, au lieu de se contenter de connoissances vagues de la Sphere céleste & de la Géométrie pratique, comme on le faisoit dans son temps. 3°. A joindre l'étude de l'Eloquence à celle de la Philosophie.

RAMUS avoit en aussi l'envie de réformer la Grammaire Françoise; il en vouloit principalement à l'ortographe; & il désiroit qu'on écrivît comme on parle L'essai qu'il donna de ce projet dans un Ouvrage qu'il publia cinq ans avant sa mort, avec le titre de Grammaire Françoise, désigura tellement les mots, qu'il sut obligé de les écrire à la maniere ordinaire, asin qu'on pût entendre son ouvrage. Au reste, cette Grammaire est recommandable par l'exposition des déclinaisons des noms, des conjugaisons des verbes, & par l'ordre & la convenance des mots qui sont réglés par la Syntaxe.

Enfin, quoique ce grand homme n'eût pas fait une étude particuliere des Mathématiques, il en savoit assez pour en connoître les principes, le but & l'utilité; mais ses connoissances n'avoient pas l'étendue nécessaire pour en étendre les limites. Il écrivit pourtant deux Traités sur l'Arithmétique & la Géométrie, qui ont été publiés en 1599 par Schoner, avec ce titre: Petri Rami Arithmetica, libriduo, Geometria septem & viginti à Lazaro Schonero recogniti & aucti. RAMUS n'y approuve point la méthode d'Euclide, & il en fait une critique dans son Livre. Il prétend que cet Auteur pouvoit suivre un meilleur ordre, c'est celui de l'écote. Il l'a adopté dans sa Géométrie; & il ne s'est point apperçu que cet ordre énervoit RAMUS.

36

beaucoup les démonstrations. Aussi toutes ses propositions ne sont que soiblement prouvées: ce qui est le plus grand défaut que puisse avoir un Livre de Mathématiques. Son Arithmétique est d'ailleurs plus théorique que pratique. Et en général toute cette production est sort au-dessous de la réputation de son Auteur.







## BACON\*.

Ans le temps que le premier Restaurateur des Sciences secouoit le joug de l'ignorance & du préjugé, il se formoit dans le monde un génie sublime, qui donnoit des espérances très-flatteuses, & qui les réalisa par ses succès. Non content de blâmer la doctrine des écoles, il osa jetter les sondemens d'une nouvelle Philosophie. Une imagination vive & une sagacité admirable, lui dévoilerent toutes les connoissances humaines. Il en sit l'analyse, & assigna ce qu'il convenoit de faire

Lesters and remains of the Lord Chancelier Bacon. Lond. 1734- Jacobi Brukeri Historia critiqua Philosophia, Tom. IV. pars altera. Distinguaire Historique & Critique de M. Chanssepié, Art. Bacon, Et ses Ouvrages.

<sup>\*</sup> Histoire de la Vie & des Ouvrages de FRANÇOIS
BACON, Grand Chancelier d'Angleierre, peinture exaste,
quoiqu'anticipée, de la conduite & du renversement du dernier Ministere, tradustion de l'Anglois: à la Haye, 1742.
Il ne faut pas confondre cet Ouvrage avec la Vie du
Chancelier François BACON, traduite de l'Anglois, qui a
été imprimée en 1755 à la suite d'un Livre intitulé,
Analyse de la Philosophie de Bacon. Cette Vie du Chancelier n'est point traduite de l'Anglois, mais bien copiée presque mot à mot de la traduction de l'Histoire
de la Vie, & c, On a supprimé seulement les citations,
pour dérouter sans doute le Lecteur, quoiqu'une Histoire sans citations soit un édifice sans fondement.
Discours sur la Vie de Bacon.

pour porter chacune d'elles à son plus haut degré de perfection. Il eut, sans contredit, infiniment plus de vues que Ramus, mais il fut aussi moins Philosophe que lui. Aux qualités les plus éminentes, il joignit les plus grandes foiblesses. Cet homme, qui étoit né pour servir de maître aux Grands de la terre, par l'élévation de son esprit, en devint, par un de ces secrets impénétrables de la Providence, l'esclave & presque le valet. Ambitieux à l'excès des honneurs de ce monde, il les rechercha avec le plus grand empressement; & puisque la vérité de l'histoire m'oblige de tout dire, il fit, pour les obtenir, des bassesses indignes d'un homme libre. Si la nature de cet Ouvrage pouvoit comporter une exclamation, je m'écrierois volontiers, à la vue de ce mélange de biens & de maux : Grand Dieu! n'avez-vous allié tant de foiblesses & tant de vertus, que pour humilier l'espece humaine; ou avezvous voulu par-là consoler cette quantité innombrable de mortels, de la supériorité qu'a sur eux le successeur de Ramus! Mais le style d'un Historien doit être simple, & j'avoue que c'est beaucoup pour moi. que de le soutenir dans cette composition.

Mademoiselle Cooke, fille d'Antoine Cooke, Précepteur d'Edouard VI, mariée

à Nicolas Bacon, Garde des Sceaux & Grand Chancelier d'Angleterre, mit au monde, à la maison d'Yorck, dans le Stran, le 22 Janvier 1561, un fils qui fut le dernier de ses enfans, & qu'on nomma François BACON. Le nouveau né vit à peine le jour, qu'il donna des marques d'une grande activité. Dès qu'il put parler, il se montra d'une maniere trèsagréable. La vivacité de son esprit amusoit tout ce qui étoit auprès de lui. Son pere, qui l'aimoit tendrement, le menoit souvent à la Cour de la Reine Elisabeth. CettePrincesse prenoit plaisir à l'entendre parler, & à lui faire des questions. Ses réponses toujours fermes & judicieuses lui plaisoient tellement, qu'elle l'appelloit son petit Garde des Sceaux. Un jour Elisabeth lui demanda quel âge il avoit; & le jeune BACON répondit sur le champ: Madame, je suis né deux ans avant le regne fortuné de Votre Majesté.

Le Chancelier, qui étoit très-savant & très-vertueux, crut devoir cultiver luimême cette jeune plante. Il le sit élever chez lui jusqu'à l'âge de douze ans. Il l'envoya alors à l'Université de Cambridge, au Collége de la Trinité. BACON y sit des progrès si rapides, qu'il sinit ses études dans quatre ans. Mais ce qu'il y a de plus

furprenant, c'est qu'il commença à entrevoir dès-lors le peu d'utilité de la Philosophie de l'Ecole, & la futilité de ses principes. Il comprenoit déjà que les Sciences & les Arts, nécessaires ou utiles à la vie, devoient être établis sur d'autres fondemens.

Quoiqu'il n'eût que dix-sept ans, son pere le jugea assezmûr pour le faire voyager. L'événement justifia la bonne opinion qu'il avoit eue de son fils. BACON ne se borna pas à apprendre la laugue de chaque pays où il séjournoit. En génie supérieur, il sit des remarques sur les coutumes & les mœurs des habitans, sur le caractere des Souverains, & sur la constitution des divers Gouvernemens; & il en composa un petit écrit, qu'il intitula Observations sur l'état général de l'Europe.

Notre Philosophe étoit le plus jeune de ses freres; & comme il étoit aussi le plus spirituel (a), le Chancelier avoit pour lui une tendresse toute particuliere. Il s'étoit proposé de la lui témoigner au retour de son yoyage, en lui donnant quelque bien,

<sup>(</sup>a) BACON avoit cependant un frere qui avoit beaucoup d'esprit, nommé Antoine BACON. Il est Auteur des Mémoires du regne d'Elisabeth depuis 1581 jusqu'à sa mort, & a laissé 16 Volumes in-folio de Manuscrits, qui sont dans la bibliothèque du Palais de Lambeth, résidence ordinaire des Archevéques de Cantorberi.

ou quelque charge considérable, pour l'achat desquels il avoit mis à part une fomme d'argent assezforte: mais une mort subite l'enleva au milieu de son projet. L'argent entra par cet accident dans la bourse commune, & la portion du jeune BACON fut si petite, qu'il se vit contraint d'y suppléer en embrassant quelque profession lucrative. Plus par nécessité que par inclination, il résolut de s'appliquer à l'étude des Loix Civiles. Il entra dans la Société de Grays, où ses talens l'en rendirent bientôt l'ornement. La douceur de fon commerce & les qualités de son cœur lui procurerent outre cela l'amitié de tous les Membres de cette Société. Il acquit dans peu de temps une si grande réputation, que la Reine, à qui elle parvint, le nomma son Avocat extraordinaire.

BACON avoit alors vingt-huit ans. Dans les momens de loisir que lui laissoient ses occupations, il examinoit en quel état étoient les Sciences en général, remarquant les désauts qui se trouvoient dans la méthode ordinaire de les enseigner, & s'appliquant en même temps à en imaginer quelqu'autre qui en sût exempte. Il composa même de ses réslexions un écrit, qu'il intitula La grande production du temps: titre sastueux qu'il désayoua ensuite dans Tome III.

une Lettre adressée au P. Fulgence, de Venise. C'étoit ici un essai qui satissit si peu son Auteur, qu'il le supprima en quelque sorte lui-même. Mais ce sut l'ébauche d'un grand Ouvrage qu'il se proposa d'exécuter. En attendant, les soins de sa fortune l'obligerent de saire diversion à ses études; & il se trouva engagé insensiblement dans un tourbillon d'affaires très-importantes.

Pendant ces entrefaites, le Grand Tréforier d'Angleterre épousa sa tante. BAcon crut devoir profiter de cette alliance, pour obtenir un poste avantageux. Son intention étoit de se procurer un revenu honnête, afin de se livrer avec plus de fruit à l'étude de la Philosophie. Milord Burleigh (c'est le nom du Grand Trésorier) s'intéressa si vivement en sa faveur, qu'il lui procura, malgré une très-forte opposition, la survivance de la charge de Garde des Registres de la Chambre Etoilée, dont le revenu étoit de 1600 livres sterlings: mais il ne jouit de ce revenu qu'après la mort de celui qui la possédoit, laquelle n'arriva que vingt ans après. Il n'en étoit donc pas pour cela actuellement plus à son aise: & quoique son adresse à s'infinuer, fon éloquence & son rare sa-voir, fissent l'admiration de toute la Cour, on ne se pressoit point de les reconnoître

par des récompenses proportionnées à son mérite. La Reine même l'admettoit souvent en sa présence, & le consultoit sur les affaires de l'Etat, sans songer à rendre sa condition meilleure. Le sameux Comte d'Estèv, auquel il s'étoit attaché, & qui l'estimoit beaucoup, en parloit néanmoins souvent à Sa Majesté. Il ne cessoit de la solliciter en sa faveur; & parmi plusieurs places qu'il lui avoit demandées pour lui, il avoit agi avec toute la chaleur d'un véritable ami, pour obtenir celle de Solliciteur Général; mais il avoit toujours été resusé.

Tout le monde sait que le Comte étoit le favori d'Elisabeth, & que cette Princesse a eu un grand fond de tendresse pour ce Seigneur. Elle l'avoit élevé par différens degrés d'honneurs jusqu'à la charge de Comte-Maréchal d'Angleterre. Cette faveur rendoit le Comte d'Essex un peu fier. Il dédaignoit toutes ces finesses, ces diffimulations & cette complaifance baffe qu'on a ordinairement à la Cour. Il blâmoit, fans ménagement, ce qu'il trouvoit répréhenfible; & cette franchise jointe à son crédit, lui avoit suscité plusieurs ennemis qui ne laissoient échapper aucune occasion de représenter à la Reine, que non content d'être son savori, le Comte d'Essex vouloit encore être son maître.

Aussi la Reine prenoit souvent plaisir de mortisser son orgueil, en resusant d'avancer ceux de ses amis qu'il lui avoit recommandés.

Outre cela, il y avoit à la Cour un Seigneur puissant, nommé Cecil, qui n'étoit pas seulement ennemi du Comte d'Essex, mais qui, ayant conçu une secrette ja-lousie contre BACON, à cause de sestalens supérieurs, parloit souvent de lui à la Reine comme d'un homme de pure spé-culation, uniquement appliqué à des recherches philosophiques, & par conséquent incapable de la servir utilement, & nullement propre au maniement des affaires. Ce Seigneur étoit cependant son cousin germain; mais cet indigne parent, pour satisfaire son ambition, ne connoissoit ni mérite, ni parenté. De lâches artifices couvroient le fond de son cœur & ses manœuvres; & en courtisan dissimulé, il faisoit semblant de s'intéresser pour lui publiquement, tandis qu'il lui rendoit en fecret les plus mauvais offices. Cette conduite aigrit si fort BACON, qu'il étoit sur le point de se retirer, & de porter même dans quelque pays étranger son dépit & fon ressentiment, lorsque le Comte d'Esfex, fâché de ne rien obtenir pour son ami, voulut le dédommager de sa propre bourfe. Il obligea notre Philosophe à accepter son parc de Twitenham, & son jardin de Paradis, que celui-ci vendit près de deux mille livres sterlings, quoique ce bien valût davantage. Cette générosité, accompagnée des témoignages les plus viss d'estime & d'amitié, toucha extrêmement BACON. Il est sans doute autant douloureux pour son Historien, que stértissant pour sa mémoire, d'être forcé d'ajouter qu'il étoussa en quelque sorte ces sentimens de reconnoissance dans une occasion où il auroit dû les manifester.

Tout le monde fait la fin tragique du Comte d'Essex, qui a fourni à plusieurs Auteurs dramatiques le sujet d'une Tragédie intéressante. Ce Seigneur perdit la tête sur un échafaud, pour avoir conspiré contre la Reine. BACON, en qualité de Conseiller de Sa Majesté, sut chargé de l'instruction de son procès: mais il se comporta dans cette instruction avec tant de modération & de sagesse, qu'il n'essuya à cet égard aucun reproche. Peut-être auroit-il mieux fait de refuser cet emploi, à l'imitation de M. Velverton, Procureur Général, qui aima mieux s'exposer à encourir la disgrace du Roi, que de faire la fonction de sa charge contre le Comte de Sommerset, qui la lui avoit procurée.

Ce n'est pourtant pas là la plus grande faute que notre Philosophe ait faite. Le Comte étoit aimé de la Nation. C'étoit un des plus beaux hommes & des mieux faits de son temps. Jeune encore, aux graces extérieures du corps, il joignoit des qualités très-aimables. Il étoit brave, magnanime & populaire. Aussi son exécution excita une pitié universelle, & le murmure de la multitude. Le peuple tint même des discours si libres & si injurieux contre la Reine, que le Ministere crut devoir justifier sa conduite aux yeux du public. Il chargeade cette tâche BACON, qui passoit pour une des meilleures plumes de fon temps. Notre Philosophe eut ordre d'y travailler, & la foiblesse d'obéir. On prétend que par un de ces traits détestables, qu'on ne connoît guères que dans les Cours, ses ennemis lui avoient fait donner cette commission, afin de le perdre de réputation. Quoi qu'il en foit, jamais écrit ne diffama plus son Auteur. Tout le monde fut indigné que BACON eût prêté sa plume pour noircir son bienfaicteur. L'indignation fut même portée à un tel point, qu'on attenta plusieurs fois à sa vie. Notre Philosophe publia, pour sa justification, une Apologie de sa conduite. Il y exposa avec autant de force que de vérité, les bons offices qu'il avoit toujours rendus au Comte d'Essex, les sentimens de reconnoissance dont il étoit toujours pénétré, & la nécessité où il avoit été de rendre ses rimes publics. Cet écrit calma bien les murmures du peuple, mais il ne satisfit point entierement ceux qui avoient connu toute l'étendue de l'amitié du Comte pour BACON.

Elisabeth ne survécut qu'environ un an à son favori. Jacques VI, Roid'Ecosse, qui lui succéda, ne tarda point à reconnoître le mérite de notre Philosophe. A peine assis sur le trône, il l'admit à sa Cour, & le créa lui-même Chevalier. BACON tâcha de mériter de plus en plus les bonnes graces de son Souverain, & de gagner l'estime de ses compatriotes. Dans cette vue, il publia un Ouvrage, intitulé: Du progrès & de l'avancement des Sciences, qui ne fut pas seulement accueilli en Angleterre, mais qui excita l'admiration de tous les Savans de l'Univers. On y vit avec plaisir l'état des Sciences; quelles étoient celles qui avoient été le plus cultivées; celles qu'on avoit négligées, ou qui restoient inconnues, & par quelle méthode on pouvoit perfectionner les unes, & faire des découvertes dans les autres.

Cet Ouvrage parut d'abord en Anglois. Le Docteur Plaipfer voulut le traduire en Latin pour le répandre davantage. Il montra sa traduction à l'Auteur, qui ne la goûta point. Ce Docteur étoit plus Grammairien que Philosophe. Aussi s'attacha-t'il plus à polir son style, qu'à rendre le sens des pensées. Quelques amis de Bacon l'engagerent à le traduire lui-même, & lui offrirent leurs secours. Mais cette traduction ne parut qu'en 1623.

L'honneur que cette production fit à notre Philosophe, aigrit la mauvaise humeur de ses ennemis. Son indigne cousin (Milord Cecil) devenu Comte de Salisbury, qui lui avoit été si contraire sous le règne d'Elisabeth, redoubla d'ardeur pour lui nuire. A cet ennemi secret & dangereux, se joignit un adversaire déclaré & violent. C'étoit Edouard Coke, Magistrat sévere, qui s'étoit acquis l'estime du public par une connoissance profonde des Loix Civiles. Il passoit même pour le plus habile Jurisconsulte qu'il y eût en Angleterre; & quoiqu'il jouît par-là d'une gran-de réputation, il n'en étoit pas moins jaloux de celle de BACON. De son côté, notre Philosophe ne voyoit point sans foiblesse, pour ne pas dire sans envie, cette haute considération où M. Coke étoit parvenu, & cette double rivalité de gloire étoit préjudiciable à l'un & à l'autre.

Malgré

Malgré ces obstacles à son avancement, il sollicita avec tant d'empressement une place, qu'il obtint ensin en 1607 celle de Solliciteur Général. En cette qualité, il sut employé à solliciter dans le Parlement l'union de l'Ecosse & de l'Angleterre. Il développa à cet esset une éloquence sorte & séduisante; mais la Chambre des Communes, en rendant justice à l'Orateur, tint serme contre cette réunion.

Il fut plus heureux dans une affaire qui fuivit de près celle-ci. Le Roi demandoit au Parlement qu'on naturalisât tous les Ecossois nés depuis son avénement à la Couronne. M. Coke s'opposa à cet acte; mais BACON en sit voir l'utilité avec tant d'évidence, qu'il emporta tous les suffrages. Dans un beau discours qu'il prononça devant les Juges, il prouva que les Monarchies ne subsistent pas en vertu d'une loi établie, mais qu'elles sont sont dées sur le droit naturel.

Dans les momens de loisir que lui laisfoient les fonctions de sa charge, notre Philosophe composa un Traité, qui parut sous ce titre: De la sagesse des Anciens; c'est-à dire, de la science des Anciens; car le but de cet Ouvrage est de développer leurs connoissances, & non leurs mœurs. BACON croit que les Fables de l'Antiquité contiennent le fonds de ces connoissances; & par le moyen d'une érudition vaste & profonde, il enrichit extrêmement la favante Antiquité, beaucoup plus qu'elle ne l'étoit vraisemblablement. Par exemple, pour expliquer l'origine du monde, il dit que le Ciel étoit le plus ancien des Dieux; que Saturne (le Temps) comme s'il avoit voulu rester seul, après avoir privé son pere de la faculté d'engendrer, avoit dévoré ses propres enfans, à mesure qu'il les produisoit. Jupiter lui échappa, lui fit la guerre, le mit aux fers, & s'empara de son trône. Il fit plus. Il voulut encore le mettre hors d'état d'avoir une postérité. Il lui arracha les parties de la génération, & les jetta dans la mer. Cela produisit une écume, dont Venus naquit. Le régne de Jupiter fut troublé par des Géans; mais leur défaite assura pour toujours sa gloire & sa puissance.

Tel est l'emblême de l'éternité de la matiere, d'où le Temps sit éclore le Monde. Le Ciel est le voile de la nature, qui embrasse tout le globe de l'Univers. Il est infécond, car la masse de la matiere ne peut augmenter. Les enfans dévorés par Saturne, sont les premieres combinaisons pour produire le Monde, ou les essais de la production de l'Etre, toujours détruit,

& toujours repris par le Temps, jusqu'à ce qu'après bien des métamorphoses inutiles, & des générations imparfaites, la nature reprit cet état de consistance & d'harmonie où nous la voyons. L'Univers ne su pas d'abord paisible. Les Elémens encore indociles lutterent contre le nouveau joug, mais ils reprirent insensiblement une situation permanente. Saturne replongea ensuite le tout dans la consussion. On trouve après cela le développement de la matiere par la Fable de l'Amour & du Chaos, qui, tous deux sils des Ténébres, ensanterent les Dieux & l'Univers.

C'est ainsi que BACON explique la Fable, & qu'il conçoit sous l'allégorie de cette fiction une science fort étendue. Cette production parut en 1610. Elle accrut beaucoup l'estime que le Roi & le Parlement faisoient du mérite de l'Auteur. De forte que le Lord Salisbury étant mort en 1613, & la charge de Chef-Justice des Plaidoyers étant devenue vacante, il l'obtint à la premiere demande qu'il en fit. Cette charge lui rapporta six mille livres sterlings par an, qui joints à seize cens livres sterlings de rente qu'il retiroit de sa place de Garde des Registres de la Chambre Etoilée, dont il étoit entré en possession, lui formoient un revenu très-considérable. E ij

Le Comte de Sommerset étoit alors le favori de Jacques VI. C'est un homme qui a joué un rôle singulier en Angleterre, & qui avoit mérité par ses forfaits le dernier supplice. Il est étonnant de lire dans l'Hiftoire de ce Royaume, qu'un particulier d'une naissance assez obscure, ait pu monter son crédit assez haut pour commettre impunément toutes sortes de crimes, & braver en même temps & son Souverain & les Loix. Son impudence & ses excès révolterent enfin la Justice. Elle le cita à fon Tribunal. BACON fut un de sesexaminateurs, & il fallut dans cette affaire qu'il conciliât la foiblesse du Roi & l'insolence du coupable avec l'intégrité de sa commission. C'est ce qu'il sut faire avec tant de sagesse & de circonspection, qu'il satissit également son maître & les Juges.

La maniere dont il se comporta envers le successeur de Sommerset, n'est pas si digne d'éloge. La sois des honneurs & des dignités étoit toujours chez lui très-ardente. Cette passion, si indigne d'un Philosophe, lui voiloit souvent ce qu'il se devoit à lui-même. Persuadé que par le crédit du nouveau savori (le Duc de Buckingham) il pouvoit s'élever davantage, il ne rougissoit pas de lui faire sa cour. Il se rendoit encore nécessaire auprès de lui par

des emplois très-subalternes, qu'il avoit la bassesse d'accepter. En vérité, c'est une chose incompréhensible qu'un homme ait eu tant de soiblesses avec de si belles qualités. Son intention étoit de parvenir, par son crédit, aux premieres dignités: il réussit.

Le Chancelier étant mort, notre Philosophe mit tout en œuvre pour lui succéder. Il travailla d'abord à ruiner dans l'efprit du Roi tous ceux que la voix publique nommoit à cette place éminente. Il chercha sur-tout à en écarter son rival, M. Coke, qui pouvoit y avoir quelque droit. Il engagea ensuite le Duc de Buckingham à agir vivement en sa faveur. Et après avoir fait valoir l'autorité qu'il avoit dans la Chambre des Communes, il finit par promettre qu'il feroit très-soumis & très-obéissant aux ordres de la Cour. Ces dernieres raisons surent d'un grand poids. Le Roi savoit que le postulant jouissoit de l'estime & de la considération de tous les Anglois. Il se souvenoit que quand le Parlement fut assemblé en 1614, il le distingua avantageusement par une marque de faveur signalée, en lui donnant séance dans la Chambre basse, quoique sa charge de Procureur Général l'en exclût, & qu'il fût d'ailleurs très-aigri contre les Ministres.

Ce Prince n'avoit pas aussi oublié avec quelle adresse & quelle prudence il avoit gagné la consiance de la Cour & de la Nation dans une affaire importante où il su employé en qualité de Membre du Conseil Privé du Roi. Tous ces motifs déterminerent le Roi à lui remettre premierement les Sceaux qu'il reçut le 17 Mars 1617 avec le titre de Lord Kéeper. Deux ans après, il su nommé Grand Chancelier d'Angleterre & Baron de Saint-Alban: titre qu'il changea l'année suivante en celui de Vicomte.

Son ambition satisfaite, la Philosophie reprit ses droits sur son esprit. Il connut alors par expérience ce que valent ces grands titres, qui flattent tant les hommes frivoles. Ii y avoit déja douze ans qu'il travailloit à ses heures de loisir, & dans les momens où son désir de s'élever lui donnoit quelque repos, qu'il travailloit, disje, à son grand Ouvrage de l'Instauration des Sciences. Il mit enfin la derniere main à la seconde partie, & il la publia sous ce titre: Novum Organum Scientiarum. (Nouvel Organe des Sciences). Son but étoit d'enseigner un Art qui pût servir à l'invention des autres Arts, & à faire des découvertes réelles & d'un usage général pour la vie humaine. A cet effet, il vouloit qu'on tournât fon attention des idées abftraites aux choses mêmes; qu'on abandonnât les frivoles spéculations de l'Ecole, plus propres, disoit-il, à embrouiller l'entendement qu'à l'éclaircir, & qu'on ne s'attachât qu'aux faits & à l'expérience, pour découvrir par cette voie les loix de la nature.

Afin de mettre ce plan à exécution, il commence par déraciner de notre esprit les erreurs qui y croissent naturellement, ou qui ont été plantées par l'éducation & fomentées par l'autorité. Il enseigne ensuite comment par les faits & les expériences, par une bonne & solide induction, on peut découvrir les phénomènes & les propriétés des choses naturelles. C'est-à-dire, qu'il veut qu'après les avoir recueillis & rapportés, ces phénomènes, avec une exacte impartialité, & après les avoir examinés de tous les côtés avec la plus grande attention, on déduise quelque vérité utile, ou qui puisse conduire à quelque découverte. En faisant marcher ainsi de concert l'expérience & le raisonnement, pour se prêter un secours mutuel, l'Auteur donne un moyen de changer toute la face de la Philosophie de son temps, de la renouveller, & de porter les Sciences au plus haut degré de perfection.

Il y a dans ce bel Ouvrage une pensée trop utile pour la passer sous silence. La voici. L'entendement humain ne se borne pas seulement à des recherches stériles, mais il reçoit des impressions & des affections de la volonté: ce qui produit une connoissance telle que le cœur la désire; car on croit bien plus aisément ce qu'on souhaite être vrai. On rejette donc les vérités difficiles à découvrir par impatience, & celles d'un autre genre, parce qu'elles répriment nos désirs & limitent nos espérances. En un mot, la volonté séduit l'entendement par mille manieres.

Pendant que BACON se livroit à l'étude de la Philosophie, le Duc de Buckingham faisoit un abus étrange de son autorité, & les Officiers de la Chancellerie commettoient avec lui des malversations très-répréhensibles. Le Duc mettoit des taxes arbitraires sur les denrées les plus utiles; les Officiers du Chancelier scelloient & expédioient sans examen les Lettres Patentes nécessaires à cet effet; & ceux qui étoient chargés de percevoir la rétribution de ces taxes, se comportoient de la manière la plus dure & la plus criante.

Dans ces conjonctures, le Roi ayant été obligé de convoquer le Parlement pour demander des subsides, sous prétexte

d'aider son gendre à recouvrer le Palatinat, les Communes accorderent d'abord ce qu'il demandoit; mais elles firent en même temps des recherches sur les impositions arbitraires, qui depuis sept ans étoient devenues insupportables au peuple. On s'étoit plaint de ces abus au Parlement, & ils y avoient été sévérement censurés. Les Communes ne s'en tinrent pas là. Elles voulurent remonter jusqu'à leur premiere cause, pour découvrir comment les Patentes qui les avoient occasionnés, avoient pu passer aux Sceaux. Ces recherches découvrirent les autres malversations qu'on avoit commises dans la Chancellerie. On forma de tout cela une plainte au Parlement, qui allarma le Roi pour fon Chancelier, & plus encore pour son favori. Ce Prince comprit le danger où ils étoient. Son intention étoit bien de les sauver l'un & l'autre; mais il falloit nécessairement qu'il abandonnât ou le Duc de Buckingham on BACON. Sa passion l'emporta sur la raison, & le Chancelier sut sacrifié au favori. Pour opérer cet effet, le Roi défendit à BACON de se justifier. Sa Majesté comprenoit que notre Philosophe, qui s'étoit acquis l'estime de la Nation, qu'on écoutoit avec tant de plaisir, & qui connoissoit les mauvaise pratiques du Ministere, auroit dévoilé avec succès les fraudes qu'on avoit faites pour l'obliger à sceller les Patentes, quoiqu'elles susfent contraires aux Loix. Elle jugeoit avec raison que tous ces éclaircissemens ne pouvoient manquer de perdre le Duc de Buckingham, qui étoit l'objet principal de la haine de la Nation. C'est pourquoi Elle ne voulut pas même qu'il sût présent à l'instruction de son procès, & lui donna sa parole, qu'elle trouveroit moyen de prévenir sa condamnation, ou que si cela étoit impossible, elle le récompenseroit abondamment d'un autre côté. BACON obéit, & cette obéissance causa sa perte.

Le 12 Mars 1621, la Chambre des Communes nomma un Comité pour rechercher les abus qui s'étoient commis dans les Cours de Justice. Quelques jours après, un Gentilhomme nommé Robert Philips, porta des plaintes contre le Chancelier, & demanda que chaque article de ces plaintes sût exposé en particulier sans la moindre exagération. Le 19 du même mois, il y eut une conférence entre des Membres des deux Chambres, dans lesquelles quelques Seigneurs prirent connoissance de cette affaire. Dès que cela sur répandu dans le Public, il s'éleva une soule d'accusateurs contre l'infortuné Chancelier; & les personnes qui, malgré les présens qu'elles avoient faits à ses Officiers, avoient perdu leur procès, surent

celles qui crierent le plus haut.

Pendant cet orage, BACON étoit retenu dans son Hôtel par une indisposition réelle ou prétendue. Il y dévoroit le chagrin que lui causoit & sa complaisance pour le Roi, & ses soiblesses passées à l'égard de ses gens. Au milieu de ses douleurs, il eut encore celle d'apprendre que le Rois'étoit rendu à la Chambre des Seigneurs, qu'il avoit demandé grace pour son favori, & qu'il n'avoit pas dit un mot en sa faveur.

Après trois semaines de vacance, le Parlement s'assembla pour terminer cette affaire; & ne pouvant plus punir le Miniftre, toute l'indignation des Seigneurs tomba sur le Chancelier. En vain le Prince de Galles présenta, pour les appaiser, la confession qu'il leur sit tenir, leur esprit irrité ne put entendre aucun accommodement. Dans cette confession, BACON renonçoit à toute justification, & ne demandoit d'autre grace, si ce n'est que son humble confession fût sa sentence, & la perte des Sceaux sa punition. Malgré cette foumission, il sut obligé de répondre en détail sur chaque article d'accusation: ce qu'il sit le 21 Mai, avouant dans les termes les plus exprès

toutes les malversations dont on le chargeoit (en 28 articles différens) & se remettant entierement à la clémence des Juges. Malgré cet aveu si humiliant, le Parlement étoit si indigné de tout ce qui s'étoit passé, qu'oubliant les grandes qualités de BACON & ses vertus, il le condamna à payer quarante mille livres sterlings d'amende, à être emprisonné dans la Tour sous le bon plaisir du Roi; le déclara incapable de posséder aucune charge dans l'Etat, d'avoir jamais séance au Parlement, & lui défendit d'approcher de la Cour. On voit par-là que le Chancelier paya & pour lui-même, & pour le Duc de Buckingham; car le jugement est aussi févere que s'il eût été question de crime de haute trahison & de lèze-Majesté.

BACON alla à la Tour, où il ne resta que peu de jours. Le Roi lui rendit la liberté, & lui remit l'amende à laquelle le Parlement l'avoit condamné. Il présenta bientôt après une requête à Sa Majesté, pour la supplier d'annuller entierement sa Sentence, asin que cette ignominie dont il étoit couvert, suit esfacée, & que sa réputation pût être transmise sans tache à la postérité. Le Roi lui accorda tout ce qu'il demandoit, & annulla la Sentence. En conséquence de ce plein & entier pardon, il sut

admis à prendre séance au Parlement que Charles I convoqua: mais ce ne sut point pour se charger de nouveaux titres. Il étoit bien revenu de cette solle ambition, & il comprenoit mieux que jamais que l'ombre de la retraite & les plaisirs de l'étude étoient présérables au poste le plus éclatant.

Notre Philosophe avoit assez proche de Londres une maison de campagne embellie de tous les ornemens qui peuvent réjouir un esprit aigri par les disgraces. Il s'y retira pour se livrer plus librement à la Philosophie, & pour y passer le reste de ses jours. Le premier fruit de ce recueillement sut l'Histoire de Henri VII, qu'il publia en 1622. Le Roi goûta sort cette Histoire; & l'ayant faire lire au Baron de Brook, celui-ci dit, en la rendant au Prince: » Recommandez à l'Auteur » d'avoir de bon papier & de bonne en» cre; car il ne lui manque pas autre chose » pour être lu & admiré».

BACON reprit ensuite le projet qu'il avoit formé de faire une revue générale des Sciences, & d'établir un nouveau système de philosophie fondé sur le raisonnement & l'expérience. Pour conserver l'ordre dans cette grande entreprise, il rangea les connoissances humaines en trois classes, l'Histoire, la Poësse & la Philosophie

phie, qui proviennent de la mémoire, de l'imagination & de la raison. Il examina après cela ce qu'il y avoit de désectueux & d'erroné en chacune de ces classes; mit à l'écart les choses qu'on avoit commencé à éclaireir, & celles auxquelles on n'avoit point touché; & chercha les moyens de persectionner ce qui étoit fondé sur de bons principes, de rectifier les erreurs, & de suppléer les omissions. Un dessein si vaste exigeoit une érudition immense pour savoir les découvertes qu'on avoit faites jusques-là, & une sagacité prodigieuse pour être en état de prononcer sur la valeur de ces découvertes.

Mais ce n'étoit point assez de proposer un nouveau plan d'étude; il falloit encore faire voir comment on pouvoit mettre ce plan à exécution. C'est ce qui engagea notre Philosophe à composer une Histoire naturelle & expérimentale. Il imagina à cet esset des expérimentale. Il imagina à cet esset des expérimentale. Il avoit disposé à dissérens endroits de sa maison un nombre infini de vases & de sioles, dont les unes étoient remplies d'eaux distillées, les autres d'herbes & de métaux; & il y en avoit qui contenoient divers mélanges & compositions. Toutes ces bouteilles étoient exposées à l'air pendant toutes les saisons de l'année. Il observoit par ce

moyen les différens degrés du chaud & du froid, du sec & de l'humide, les fermentations, les corruptions, les productions & les autres effets de la nature. Ces observations lui firent découvrir trois espéces de machines, dont on a trouvé une idée dans les manuscrits qu'il a laissés après sa mort.

La premiere de ces machines étoit une forte de Baromètre. Elle montroit l'état du temps à toute heure par le moyen d'un tube de verre dans lequel étoit renfermée une petite quantité d'eau. BACON l'appelle dans ses Œuvres (Tom. II.)

Vierum calendare.

La seconde invention consistoit en une Machine pour connostre ce qui se passe dans l'ame (ou dans le corps). C'étoient deux pierres triangulaires qui imitoient le mouvement sympathique du ser & de l'aimant, composées principalement de rosées & autres ingrédiens, & qui avoient cette vertu que si, après les avoir mises sur une table de marbre, on les pressoit soiblement pendant environ dix minutes, la chaleur de la main produisoit en elles une attraction réciproque, qui imitoit le mouvement du cœur d'une maniere très-sensible.

Enfin il s'agissoit dans la troisséme machine de représenter le mouvement des Planètes. Voici comment BACON en parle. » J'ai, dit-il, une fois représenté le mou-» vement des Planètes par des fils d'ar-» chal, tels qu'ils sont sans le secours des » cercles, &c. & cela représentoit des » mouvemens sort extraordinaires. Tan-» tôt elles se mouvoient en spirale, tan-» tôt en avant, tantôt en arrière: tantôt » elles décrivoient des cercles plus grands » & plus élevés, tantôt plus petits & plus » bas: tantôt elles alloient vers le Nord,

» & tantôt vers le Sud, &c ».

Tous ces travaux lui firent connoître que l'étude de la nature étoit immense. Il s'arrêta, & conçut le projet d'une Histoire de la Nature, pour savoir à quoi cette étude pouvoit se réduire. Dans cette Histoire, il rangea tous les phénomènes en trois clafses. La premiere contient l'Histoire des générations & des productions de toute espéce. Il met dans la seconde les prætergénérations ou les productions qui s'écartent de la voie commune. Et il comprend dans la troisiéme l'Histoire de la Nature en tant que retardée ou secondée, changée ou mise à la torture par l'art humain. Cette Histoire a deux usages. 1º. Elle peut conduire à la connoissance des qualités en elles-mêmes. 2°. Elle sert de guide pour les recherches philosophiques. Après la collection de ces matériaux, &

après

après avoir trouvé une méthode pour le mettre en œuvre, notre Philosophe jugea qu'il étoit nécessaire de diriger l'esprit dans ses recherches. Il forma donc une Echelle de l'entendement (Scala intellectus, c'est le titre de cette production) pour qu'il montât régulierement & par degrés aux plus hautes connoissances. Dans cet Ouvrage, il propose certains exemples pris des sujets les plus nobles en leur genre, & extrêmement dissérens des uns des autres, afin qu'on ne manque pas d'exemples.

Sans se permettre aucun relâche, il composa tout de suite des traités particuliers sur les phénomènes de la nature. Il écrivit sur les vents, sur la vie & la mort, fur la réfraction & la condensation, & sur les trois principes des Chimistes, qui sont le sel, le soufre & le mercure. Et pour couronner ce travail, il forma le projet de deux Ouvrages; l'un sur la méthode scholastique, dont il vouloit se servir comme d'un échafaud, pour former un système complet de Philosophie; l'autre sur une Philosophie scientifique, & réduite en axiome : mais il ne conçut guères que le titre & le plan général de ces Ouvrages. Celui du premier est: Anticipationes Philosophica secunda; & le second est intitulé: Philosophia prima sive activa. Tome III.

Ainsi absorbé dans les recherches au fond de son cabinet, BACON avoit presque oublié qu'il n'étoit plus riche, & qu'on ne pouvoit pas vivre fans biens. Ses affaires domestiques étoient dans un état pitoyable. Son grand défintéressement, la prodigalité & le pillage de ses Officiers lorsqu'il étoit Chancelier, les dettes qu'il avoit contractées dans le temps qu'il fut promu à cette dignité, & les dépenses qu'il avoit faites pour ses expériences, avoient tellement altéré ses fonds, qu'il se trouva réduit à une grande extrémité, pour ne pas dire à l'indigence. Afin de rétablir un peu sa fortune, il demanda au Duc de Buckingham la Prévôté du Collége d'Exton, & cet homme faux & inique eut la dureté de la lui refuser. Il s'adressa au Roi par une lettre dans laquelle il se répandit en plaintes & en supplications tout-à-fait indignes de lui, & le Roi lui accorda ce qu'il demandoit.

Son esprit, qui ne laissoit rien passer sans examen, résléchît sur la conduite qu'on tenoit à son égard; ses réslexions sirent naître deux Ouvrages dans lesquels il développa ce que pouvoit l'art de la parole sur le mensonge & la vérité. Le premier Ouvrage est un recueil d'Antithèses, intitulé La Logique des Rhéteurs, ou l'abus de la

raison dans l'Eloquence. Notre Philosophe met ensemble dans ce livre les propositions contradictoires, & fait voir ainsi qu'il n'y a point de proposition quelque raisonnable qu'elle paroisse, qui ne puisse être détruite par une autre aussi raisonnable. Voici quelques exemples de cette dangereuse vérité.

Les Philosophes disent que l'homme qui n'ambitionne que les richesses, met son ame à prix; & ils demandent si l'on doit rapporter le bonheur au plaisir ou à la vertu. Et les gens du monde soutiennent que cette délicatesse est misérable, & qu'on doit chercher les richesses qui

sont bonnes à tout.

Les honneurs servent à mettre une valeur à notre mérite, & à le rendre public. Cette proposition paroît très-raisonnable, & cependant elle ne l'est point; car les honneurs sont de faux poids qui ne sont que supposer le mérite des hommes, sans faire connoître leur valeur intrinséque.

Les éloges du peuple tiennent de l'infpiration, & sont par conséquent la récompense la plus flatteuse pour la vertu. Proposition contradictoire. Le peuple loue les plus minces vertus qui sont à sa portée: il admire les vertus éclatantes qui sont équivoques, & n'apperçoit pas les vertus sublimes. Il femble que rien n'est si beau que la complaisance, parce qu'un complaisant se prête toujours aux sentimens & au goût des autres. Cependant la complaisance est une servitude perpétuelle. Les offres du complaisant ne sont pas des services, & ses resus sont des injures.

La vanité nuit à soi & aux autres : elle corrompt le principe de nos meilleures actions, nous en dérobe tout le mérite, & nous rend insupportables à ceux avec qui nous vivons, puisqu'elle nous suggere de nous élever au-dessus d'eux. Voici la proposition contradictoire. La vanité corrige beaucoup de vices, & nous rend propres à de grandes actions.

Le courage nous apprend à voir le danger d'un œil ferme, ou pour l'éviter, si l'honneur le permet, ou pour l'affronter, si l'honneur le commande. Proposition contradictoire. Un homme qui ne craint

pas pour sa vie, ne ménage guères celle des autres.

Les bienfaits nous imposent des obligations d'autant plus facrées, qu'elles n'ont dépendu que de notre choix; & par conséquent l'ingratitude est un vice. Proposition contradictoire. L'ingrat rend souvent justice à son bienfaiteur en l'oubliant, & il se rend toujours justice à lui-

même en conservant son indépendance.

L'autre Ouvrage de BACON a un rapport plus intime avec les injustices qu'il éprouvoit. Il s'agit de la couleur qu'on peut donner au vice & à la vertu, à la vérité & à la fausseté, pour les faire prendre l'une pour l'autre suivant qu'on a intérêt de masquer sa vertu, ou de déguiser le vice. Aussi l'a-t'il intitulé Les couleurs du bien & du mal. L'Auteur dit que quand on délibere, il s'agit de favoir ce qui est bon & ce qui est mauvais; par rapport au bien, quel est le plus grand bien; par rapport au mal, quel est le plus grand mal: en forte que quand il est question de persua-der & de faire paroître les choses bonnes ou mauvaises, cela ne se fait pas seulement par de bonnes & solides raisons, mais en peignant les choses de certaines couleurs. Car outre la vertu que ces couleurs ont de faire paroître les objets tout différens de ce qu'ils sont réellement, elles sont encore très-propres à induire en erreur, ou à fortifier la persuasion de ce qui est vrai.

Qu'on cesse donc de s'étonner s'il se commet tant d'injustices dans le monde, & si le Duc de Buckingham put faire oublier à la Cour, & le mérite de BACON, & les services qu'il avoit rendus à la patrie, & l'honneur qu'il faisoit à la Nation, Fair-

gué par les réflexions que ces deux livres avoient suggérées, notre Philosophe résolut enfin d'abandonner l'homme à son mauvais sort; il reprit l'étude de la nature. Un jour, comme il suivoit une expérience fur la conservation des corps, il resta si long-temps à l'air, qu'il fut faisi tout d'un coup d'une douleur d'estomac assez vive, & d'un grand mal de tête. La fiévre furvint, & il fentit alors tout le danger de sa maladie. Il étoit logé chez le Comte d'Arundel, à Highgate. Il lui écrivit dans ce triste état une lettre, où il se compare à Pline le Naturaliste, qui perdit la vie, en voulant examiner avec une curiofité trop dangereuse les embrasemens du Mont-Vésuve. Son mal empira, & il succomba le 9 Avril 1626, âgé de soixante-six ans.

Il fut inhumé dans l'Eglise Saint Michel, proche Saint-Alban, sans appareil & sans pompe. On ne songea pas même à mettre aucune marque extérieure de distinction au lieu de sa sépulture. Mais le Chevalier Thomas Meautis, qui avoit été un de ses Officiers, lorsqu'il étoit Chancelier, y sit poser une tombe avec une épitaphe. Cette tombe est de marbre blanc. BACON est représenté assis dans la posture d'un homme qui médite. L'épitaphe composée par le Chevalier Henri Wolton, est

conçue en ces termes: Franciscus BACON, Baro de Verulam, Sancti Albani Vicecomes, seu notioribus titulis, Scientiarum lumen, facundia lex, sic sedebat. Qui postquam omnia naturalis sapientiæ & civilis arcana evolvisset, natura decretum explevit: composita solvantur: anno Domini 1626, ætatis 66. Thomas Meautis, superstitis cultor, defuncti admirator, H. P. c'est-à-dire: » C'est ainsi » qu'étoit assis François BACON, Baron » de Verulam, Vicomte de Saint-Alban; » ou pour le désigner par des titres plus " illustres, la lumiere des Sciences, & la » régle de l'Eloquence. Après avoir dé-» voilé tous les mysteres de la nature & » de la politique, il a payé le tribut à la » nature, & a obéi à cet ordre, que le » composé soit dissous, l'an 1626, âgé » de 66 ans. Thomas Meautis, qui le res-» pecta pendant sa vie, & qui l'a admiré » après sa mort, a érigé ce monument à » la mémoire de ce grand homme ».

BACON étoit d'une stature médiocre. Il avoit le front large & ouvert, la physionomie agréable & respectable en même temps. Sa conversation étoit aisée. Lorsqu'il parloit en public, non-seulement il favoit captiver l'attention de ses auditeurs; il faisoit encore naître dans leur ame les sentimens qu'il vouloit leur inspirer. Il

y avoit dans son tempérament une singularité sort extraordinaire: c'est que toutes les sois qu'il y avoit une éclipse de Lune, soit qu'il y prît garde ou non, il tomboit en désaillance, & ne revenoit à lui que

lorsque l'éclipse étoit passée.

Il se nourrit pendant sa jeunesse de mets assez délicats; mais il leur préféra dans la suite une nourriture plus solide, & qui contenoit un suc moins aisé à dissiper. Il faisoit un grand usage de nître, qu'il croyoit excellent pour la fanté. Il en prenoit tous les jours la quantité de trois grains dans un petit pain chaud. Il se purgeoit toutes les semaines avec une macération de rhubarbe, qu'il faisoit infuser dans une chopine de vin blanc & de biere mêlés ensemble. Il prenoit cette potion avant le dîner ou avant le souper. D'un tempérament assez robuste, il n'étoit sujet à d'autre incommodité qu'à celle de la goutte; & il usoit d'une recette de sa composition, qui le foulageoit au bout de deux heures.

Il avoit épousé à l'âge d'environ quarante & un ans la fille d'un Sénateur de Londres, qui lui avoit apporté de grands biens, & qui mourut vingt ans avant lui,

& ne lui laissa point d'enfans.

Son génie étoit vaste & capable des plus grandes choses : mais son ambition pour

les

les honneurs, & les grands embarras que ces honneurs lui avoient causés, ne lui avoient pas permis d'approfondir les lujets qu'il embrassoit. Les projets les plus sublimes se succédoient dans son esprit, sans qu'il eût le temps de les taisir, & il ne finît presque rien. Toutes ses nouvelles vues sont comme noyées dans ses Ouvrages. Les propositions & les axiomes qu'il avance, font plutôt des avis & des expédiens pour donner des ouvertures à méditer, que des maximes propres à établir des principes. Voilà pourquoi il ne jouît point d'abord d'une estime universelle en Angleterre, & que ce n'a été qu'après avoir vu le fuccès de toutes fes idées, & l'utilité dont elles ont été au genre humain, qu'on a oublié ses foiblesses, & qu'on lui a rendu justice. BACON avoit prévulesentiment de sa Nation à son égard. On lit dans son testament ces paroles remarquables: Je laisse le soin de ma réputation aux Etrangers; & après qu'il se sera passé quelque temps, à mes propres Compatriotes.

Il étoit sûr en effet de l'admiration des Etrangers, dont il avoit déja reçu plusieurs témoignages. Entr'autres traits remarquables sur ce sentiment, on raconte que le Marquis d'Essat étant venu en Angleterre pour y constuire la Princesse Henrieue-

Tome III.

Marie, épouse de Charles I, voulut voir BACON. Notre Philosophe étoit alors malade, & il le reçut dans son lit les rideaux fermés. » Vous ressemblez aux Anges, lui » dit ce Ministre. Nous en entendons con- » tinuellement parler : nous les croyons » d'une nature supérieure à celle de l'hom- » me, & nous n'avons jamais la conso- » lation de les voir.

Cet éloge est très-beau; mais si l'on considere BACON comme homme, c'est-àdire, ayant un cœur & un esprit, il est outré. Ses foiblesses temperent beaucoup ses grandes qualités. Le service qu'il a rendu aux hommes par ses travaux philosophiques, n'en est pas moins digne de la plus vive gratitude. Ce mortel heureux, qui connoissoit les forces de l'entendement humain . lui a indiqué la route qu'il devoit suivre pour acquérir des connoissances solides : c'est de réunir l'expérience & le raitonnement. Ceux, dit-il, qui s'efforcent d'élever leurs systèmes par la force des spéculations arbitraires, ressemblent aux Géans de l'Antiquité, qui, suivant les Poëtes, firent leurs efforts pour entasser le Mont Offa sur Pelion, & l'Olympe sur Ossa. Il compare encore les Philosophes empiriques, qui n'ont pas des vues plus élevées que de faire des collections d'Hif-

toire Naturelle, aux Fourmis qui amaffent du grain & le mettent à part à mesure qu'elles le trouvent, & les Sophistes aux Áraignées qui forment leurs toiles de leurs propres entrailles, pour prendre les insectes imprudens dans leur vol. Mais l'Abeille, qui ramasse la matiere des fleurs de la campagne, dont elle forme son miel, est l'emblême du véritable Philosophe, qui ne se rapporte pas entiérement à son imagination, & ne se contente pas de faire des collections d'Histoire Naturelle ou d'expériences méchaniques, mais qui s'éleve par de folides raisonnemens & une étude suivie de la nature à la connoissance de la vérité. Cette philosophie, semblable à la vision de Jacob, nous découvre une échelle, dont le sommet est élevé jusqu'à l'escabeau du Trône de Dieu. Et telle est la principale obligation que nous avons au grand homme dont je viens d'écrire la vie. Achevons son histoire par l'exposition de ses pensées & de ses nouvelles vues.

Tableau ou Système des connoissances humaines suivant BACON.

L'enten lement humain est composé de trois facultés, la MÉMOIRE, l'IMAGINA-TION, & le JUGEMENT ou la RAISON. L'Histoire se rapporte à la Mémoire, la Poésse à l'Imagination, la Philosophie à la Raison.

L'Histoire traite des choses particulieres arrivées en dissérens temps. La Poësie est une Histoire feinte. Elle a pour su et des choses qui sont inventées à l'exemple de ce qui est véritable dans l'Histoire, avec cette licence néanmoins qu'elle dit souvent des choses incroyables. La Philosophie ne considere pas les choses particulieres ni les impressions qu'elles sont, mais les connoissances qu'on en tire. Son objet est de les composer selon la loi de la nature, & selon ce qui paroît en elles.

I. L'HISTOIRE est ou Naturelle ou Civile. L'Histoire Naturelle traite des productions de la nature. L'Histoire Civile contient les faits & les actions des hommes. Celle - ci comprend aussi l'Histoire

Ecclésiastique.

L'Histoire Naturelle se divise en Histoire des choses qui suivent l'ordre de la genération, ou celles qui vont contre l'ordre de la génération, & en Histoire des saits, phénomènes & expériences. La premiere montre quelle est la liberté de la Nature; la seconde, quelles sont ses sautes; & la troisséme, quels sont ses liens. L'Histoire des générations consiste

en Histoire des choses célestes, en Histoire des Météores, en Histoire du Globe de la terre & de la mer, en Histoire des masses, & en Histoire des espéces.

L'Histoire se subdivise en Histoire Civile proprement dite, en Histoire Sacrée ou Ecclésiastique, & en Histoire

des Sciences & des Arts.

L'Histoire Civile consiste en Mémoires; en Antiquisés & en Histoire entiere. Les Mémoires sont une Histoire commencée. Il y a deux sortes de Mémoires: ou ce sont des Commentaires pour faire une Histoire, ou des Registres. Les Commentaires contiennent la suite des actions & des choses, sans faire mention ni de leurs causes, ni de leurs motifs, ni de leurs commencemens. Quant aux Registres, ils comprennent ce qu'il y a de remarquable dans les choses & dans les perfonnes, suivant la suite des temps. Telles sont les Annales & les Chronologies.

Les Antiquités sont une Histoire débissée ou divisée; c'est-à-dire, les monumens d'une Histoire, qui ont été sauvés du

naufrage des temps.

On distingue encore trois genres d'Histoire, les Chroniques, les Vies & les Relations. On entend par Chroniques ou Annales, le recit des faits qui se sont passés

pendant un certain temps. Les Vies contiennent les actions de quelques fameux personnages. Et on appelle Relation le détail d'un événement remarquable.

C'est un art qui considere les paroles & les choses. Elle est un certain caractere du discours; car le Vers est un genre de style & une sorte d'éloquence qui ne touche la chose en aucune façon, vu que le récit de ce qui s'est passé peut être écrit en Vers, & que celui qui est seint, peut être écrit en Prose.

La Poësse est ou narrative, ou dramatique, ou parabolique. La Poësse narrative imite l'Histoire, ou plutôt c'est une Histoire seinte. Cette Histoire seinte a été inventée pour donner quelqu'ombre de satisfaction à l'esprit de l'homme, d'autant que les Arts & les événemens de l'Histoire vraie n'ont pas cette grandeur qui flatte l'ame; au lieu que la Poësse narrative sert à la magnanimité, à la morale & à la récréation. Aussi éleve-t-elle l'esprit en soumettant la nature des choses à ses désirs, tandis que la raison plie l'esprit à la nature des choses.

La Poëlie dramatique est comme une Histoire qui est représentée; car elle fait voir l'image des choses comme si elles étoient présentes, au lieu que l'Histoire

les montre passées.

La forte de Poësie qu'on appelle parabolique ou héroïque, est une Histoire avec figures, qui tantôt rend sensibles les choses spirituelles, & tantôt les couvre d'un voile, en cachant les mysteres de la Religion, de la Politique & de la Philosophie dans des sables & des paraboles.

III. Le JUGEMENT est la troisième faculté de l'entendement humain. Il s'exerce sur la Philosophie. C'est une science qui a deux objets, Dieu & la Nature : ce qui forme deux espéces de Philosophies, la Philosophie divine ou Théologie naturelle,

& la Philofophie naturelle.

La Philosophie divine est l'art de parvenir à la connoissance de Dieu par la contemplation de ses œuvres. Cette connoissance est appellée divine à l'égard de l'objet, & naturelle par rapport aux lumieres de l'homme. Le but de cette Philosophie est de détruire l'Athéisme; car le Tout-Puissant n'a jamais fait de miracles pour convertir un Athée, parce que les lumieres de la raison peuvent lui faire confesser un Dieu.

La Philosophie naturelle a pour objet la découverte des causes & la production de la nature. Elle se divise en Métaphysique,

G iv

en Histoire Naturelle, & en Physique. La Métaphysique recherche les causes fixes & constantes. L'Histoire Naturelle décrit la variété des choses. Et la Physique s'occupe des choses qui sont variables & respectives. C'est-à-dire, que la cause sinale & la forme sont l'objet de la Métaphysique, & que la cause efficiente & la matiere sont celui de la Physique: ce qui comprend les principes des choses, la fabrique des choses, & la variété des choses.

A la grande Philosophie naturelle sont jointes les Mathématiques & la Médecine. Les Mathématiques se divisent en Mathématiques pures & en Mathématiques mixtes. Celles - là comprennent la science du calcul, & celles - ci l'application du calcul

aux effets de la nature.

La Médecine a trois parties, la confervation de la fanté, la guérifon des maladies, & la prolongation de la vie. Les acceffoires à la Médecine font, 1°. la Cosmétique, c'est-à-dire, la connoissance de tout ce qui sert à la décence de l'homme, & à l'honnêteté extérieure. 2°. L'Athlétique, sous la quelle on comprend tous les moyens d'exercer & de former le corps. 3°. Les Arts d'amusement, comme la Peinture, l'Architecture & la Musique.

Outre toutes ces connoissances, il y a

encore la Philosophie de l'Humanité, & la Philosophie Civile. Dans la premiere on considere les objets de la faculté de l'ame: ce sont le Discours, la Logique & l'Ethique. Les parties du Discours sont les Signes & la Grammaite. Les signes se subdivisent en Hyérogliphes & Gestes d'une part, & en Caracteres arbitraires de l'autre. La Grammaire est l'arrangement du Discours: d'où vient l'Alphabet, les Chistres, l'Ecriture, l'Imprimerie, &c.

La Logique se divise en art d'inventer, de juger, de retenir & de raisonner. Ensin l'Ethique se divise en science du bien & en science du mal. Il y a deux sortes de biens, le bien absolu & le bien relatif, c'est-à-dire, le bien relativement à soi & aux autres. Le bien absolu concerne ce qui peut contribuer à notre propre satisfaction, à nous procurer le plaisir de l'esprit & la commodité du corps: ce qui embrasse la connoissance de l'éducation, la doctrine & le caractere des esprits, leurs affections, l'art d'adoucir celles qui sont désagréables & de s'en guérir, &c.

Reste à expliquer la Philosophie civile. C'est la doctrine de l'homme en société, qui se divise en doctrine de la conversation, en doctrine des affaires, & en

doctrine de gouvernement, &c.

Morale de BACON, ou l'art de connoître les défauts des hommes.

Les pensées des hommes naissent de leurs inclinations. Leurs discours dérivent de leur favoir & des opinions qu'ils ont embrassées. Et l'habitude seule regle & détermine leurs actions. Les habitudes qu'ils prennent dans la jeunesse sont les plus fortes; & ce qu'on appelle éducation n'est qu'une habitude prite de bonne heure. Il n'y a qu'elle qui puisse réprimer & surmonter la nature; car l'attention & les bons préceptes ne peuvent que l'arrêter quelque temps. Lorsqu'ils ont négligé ce moyen, pour corriger les imperfections naturelles, ils ne fauroient s'en délivrer que par degrés. Premierement, ils doivent arrêter la nature seulement pour quelque temps; la modérer ensuite, & la réduire peu à peu. Une autre maniere de corriger plus promptement les défauts de la nature, c'est de la plier dans l'extrémité contraire, comme un bâton qu'on veut redresser, pourvu que l'extrémité contraire ne soit pas vice. Mais il n'y a rien de mieux, pour la perfectionner, que la culture des Lettres. L'étude de l'Histoire rend l'homme prudent; la Poësie, spirituel; les Mathématiques, subtil; la Philosophie naturelle,

profond; la Morale, sage; la Dialectique, judicieux; & la Rhétorique, éloquent: abeunt studia in mores. Il n'y a presque point de défauts naturels qu'on ne rectifie par l'étude.

Les principaux défauts naturels des hommes font la vanité, la cupidité, la dissimulation, l'envie & la vengeance.

I. La vanité rend l'esprit inquiet & entreprenant, parce qu'il n'y a point d'ostentation sans une comparaison de soimême. Elle forme les hommes violens pour soutenir leurs sansaronades; mais elle ne leur permet pas de garder un secret : ce qui les rend moins dangereux. C'est elle qui produit l'ambition ou le désir de l'emporter dans les grandes choses : espéce de maladie qui est plus nuisible encore à celui qui en est attaqué, qu'à ceux avec qui il vit. En esset, celui qui veut briller parmi les habiles gens, & s'élever au-dessus du commun, entreprend de faire de belles actions, & c'est un avantage pour le public.

L'ambition produit encore l'amour de la gloire & de la réputation, qui est un bien réel pour la société. Rien ne sert plus à l'acquérir, qu'un certain art de saire connoître sans affectation ses talens & ses vertus. Ceux qui courent après la gloire trop ouvertement, sont ordinairement plus

parler d'eux, qu'ils ne se sont admirer on essimer au sond. Les personnes, au contraire, qui ne savent pas montrer leur vertu dans son plus beau jour, ne sont pas estimées autant qu'elles sont dignes de l'être. Le grand art de se procurer une prompte célébriré, c'est de saire voir qu'on est conduit dans ses actions par l'amour de la vertu, plus que par celui de la réputation, & d'attribuer les bons succès qui nous arrivent, plusôt à la Providence & à la fortune, qu'à sa propre vertu ou à sa politique. Qu'on se garde bien sortout d'entreprendre une affaire qui puisse caufer plus de honte si on la manque, que de gloire si l'on réussit.

II. La cupidité est l'amour des richesfes. On appelle les richesses le bagage de la vertu. Les richesses sont à la vertu ce que le bagage est à l'armée: il est tresnécessaire, mais il empêche la marche, & fait quelquetois perdre l'occasion de vaincre. Les richesses n'ont d'usage réel que dans la distribution: tout le reste est d'opinion On ne jouit point des grandes richesses: on a simplement la liberté de les garder ou de s'en défaire, & la réputation de les posséder; mais nul autre usage plus solide ne les accompagne. Les sommes excessives qu'on emploie en pierres précieu-

ses, & à l'acquisition de toutes les choses rares; tant d'ouvrages qu'on entreprend par une pure oftentation, & comme pour montrer que les richesses sont de quelque usage, ne prouvent rien pour elles. Les richesses, dit Salomon, sont une forteresse dans l'imagination de l'homme riche. Ajoutons que pour acquérir ce fantôme de bonheur, il faut bien suer, si on est honnête homme; ou être fripon, si on veus s'épargner la peine & le chemin. Car quand Jupiter envoie Plutus, il ne vient, comme disent les Poëtes, qu'en boitant & à petits pas; & il ne court que quand il est envoyé par Pluton. Cela veut dire que les richesses acquiles viennent doucement, si elles ne viennent pas par heritage, & qu'il n'y a que celles qu'on acquiert par des voies criminelles, comme fraudes, oppressions, injustices, &c. qui viennent vîte.

Il est vrai qu'il y a des accidens étrangers, des hazards, qui ne dépendent point de nous, qui peuvent en fort peu de temps procurer de grandes richesses. C'est la faveur des Grands, une conjoncture heureuse, une occasion favorable à la vertu qui nous est propre. On peut encore avoir certains talens qui servent beaucoup à faire fortune, des manieres déliées, un esprit souple & propre à tourner avec la

roue de la fortune, un esprit ployable à tout, Ingenium versatile, comme l'appelle Tite-Live. On dit que la fortune est aveugle; mais elle n'est pas invisible. Le chemin qui y conduit, est semblable à la voie lactée : c'est un assemblage de petites étoiles qu'on n'apperçoit pas étant séparées, & qui dans leur réunion forment une clarté fort sensible. De même il y a beaucoup de petits talens, de certaines facultés ou habitudes commodes, qu'on n'apperçoit pas séparément, mais dont la somme forme une sorte de mérite qui contribue beaucoup à la fortune. Entre les qualités les plus nécessaires pour se la rendre propice, les Italiens veulent qu'on mette au premier rang un grain de folie & beaucoup de friponnerie. Quelle estime peut -on faire après cela d'un homme qui a fait une brillante fortune!

III. La diffimulation est la plus soible partie de la politique & de la prudence. Il faut beaucoup d'esprit pour savoir dire à propos la vérité, & il faut du courage pour la dire. Les Politiques les moins estimables, sont ceux qui sont les plus dissimulés. Lorsqu'un homme a assez de pénétration & de jugement pour discerner ce qu'il doit découvrir & ce qu'il doit cacher, la dissimulation est une petitesse. Ce vice

n'est pardonnable qu'à ceux qui ont des lumieres bornées. Semblables aux aveugles, ils ne peuvent faire un pas qu'avec beaucoup de précaution, & la dissimulation est un bâton qui sert à les conduire. Mais les habiles, qui n'ont pas besoin de cet aide, paroissent toujours ouverts. Ils sont comme les chevaux bien dressés, qui savent courir & s'arrêter quand il faut; & s'il arrivoit qu'ils sussent obligés de dissimuler, l'opinion déja établie de leur bonne soi les rendroit impénétrables.

Il y a trois manieres de cacher ses desseins. La premiere, d'être silencieux & fecret, & de ne pas donner occasion d'observer ce qu'on pense. La seconde, de donner adroitement lieu de croire qu'on ne pense pas tout ce que l'on pense en effet. Et la troisième, d'être absolument saux, c'est-à-dire, de feindre d'être tout autre qu'on est véritablement dans le fond. La premiere dissimulation est une vertu qui nous concilie la confiance des hommes; car quand on fait qu'un homme garde fidelement un secret, on ne craint pas de lui ouvrir son cœur & de lui découvrir ses pensées. La dissimulation où l'on cherche adroitement à donner le change à une personne, est quelquefois nécessaire pour pouvoir vivre tranquillement. Les hommes font naturellement fins. On ne fauroit garder avec eux un milieu si juste, qu'ils n'apperçoivent de quel côté on incline Par la maniere dont on répond à leurs questions, ils se mettent sur les voies, & vont bientôt jusqu'au sentiment qu'on voudroit leur cacher. Si on garde le silence, ils jugent par votresilence même. Quantaux équivoques dont on pourroit user, elles ne sauroient durer long-temps. De sorte que pour garder un secret, il taut nécessairement se donner la liberté d'être un peu dissimulé, seulement comme une conséquence du secret.

La derniere maniere de dissimuler, qui est le faux semblant, est absolument criminelle, & en même temps la moins adroite. L'habitude de feindre ce qui n'est point, vient d'une fausseté naturelle, d'un cœur bas & timide. Ceux qui dissimulent ainsi, ont trois avantages en vue. Premierement, c'est d'endormir l'opposition, & de sur-prendre leurs adversaires, qui sont en garde lorsqu'on marche à découvert. En second lieu, de s'assurer une retraite; car si on est engagé par sa propre déclaration, il faut ou qu'on vienne à bout de son entreprise, ou qu'on perde sa réputation. Enfin, c'est de découvrir plus facilement le secret des autres. Aussi l'Espagnol, qui passe en général pour dissimulé, a un proverbe qu'il estime

time très - vrai : Dites un mensonge, & vous

Saurez une vérité.

Cependant il y a trois inconvéniens confidérables qui balancent ces trois avantages. 1°. Celui qui dissimule, paroît manquer de confiance; & c'est un grand empêchement dans les affaires. 2°. Il sait naître des doutes & de l'embarras dans l'esprit de ceux qui pourroient lui être utiles. 3°. Et il se prive du secours le plus nécessaire dans l'action, l'autorité & le crédit que

donne l'opinion de la bonne foi.

IV. On attribue à l'Envie comme à l'Amour, le pouvoir d'enforceler les hommes. En effet, ces passions ont des désirs véhémens, & toutes deux ont leur source dans l'imagination des hommes. Ce sont là les choses qui subjuguent tellement l'homme, qu'il en perd souvent la raison. L'envie naît de l'amour propre, qui nous porte à nous estimer plus que les autres, quelqu'avantage qu'ils puissent avoir sur nous. Celui qui n'a aucune vertu, porte toujours envie à celle des autres. L'esprit de l'homme se plait & se nourrit du bon qui est en lui, ou du mal qui est en autrui. Si l'un lui manque, il se rassasse de l'autre. S'il n'aspire pas à une vertu qu'on admire, il tâchera du moins de nuire à celui qui la possede, pour diminuer l'inégalité qui est entr'eux. Les Tome III.

parens & les affociés en charge, & ceux. qui ont été élevés ensemble, portent ordinairement envie à la fortune de leurs camarades. Ils regardent leur élévation comme un sujet de reproche qui met entr'eux une distinction désavantageuse, laquelle est toujours présente à leur esprit. Les personnes difformes & les vieillards sont aussi sujets à l'envie. Celui qui ne peut remédier à son état, fait ordinairement de son mieux pour avilir celui des autres. Les personnes d'une naissance distinguée portent ordinairement envie aux hommes nouveaux qui s'élevent, parce que leur distance entr'eux n'est plus la même. Ceux qui par légéreté ou par une vaine oftentation se piquent d'exceller en plusieurs chofes, sont ordinairement envieux: Ils craignen: que que'qu'un ne les surpasse en l'une des choies qu'ils affectent de favoir. L'Envie subjugue tellement tous les hom-mes, que celui-là même qui s'ingere par curiofité dans les affaires qui ne le regardent point, est encore envieux, ne croyant pas qu'il soit utile à ses intérêts d'être si pleinement instruit de ceux des autres. En un mot, c'est la plus importune & la plus constante des passions. Les autres ne se montrent que de temps en temps; mais celle-ci n'a jamais de vacances: invidia

festos dies non agit. Elle est sans repos. Elle fait languir ceux qui en sont rongés. Elle travaille toujours secrétement & dans l'obscurité; & c'est aussi la plus basse &

la plus indigne des passions.

... V. La Vengeance est une sorte de justice injuste. L'injure offense la loi, mais la vengeance de l'injure empiéte & s'arroge le droit de la justice. La vengeance contre les offenses où les loix ne remédient point, est la plus permise. La vengeance la plus généreuse est celle des personnes qui veulent que leur ennemi sache d'où vient le coup. Il paroît alors qu'on cherche moins à faire du mal à son ennemi qu'à l'obliger de se repentir. Mais rien n'est plus honteux qu'une vengeance basse & poltrone; & il n'y a point d'homme plus méprifable que celui qui a l'esprit vindicatif: il peut bien faire des malheureux; mais il meurt enfin malheureux lui - même.

VI. Cependant la Vengeance triomphe de la Mort. L'Amour la méprite, l'Honneur la recherche, la Douleur la fouhaite comme un refuge, la Peur la devance, &

la Foi la reçoit avec joie.

- [Les hommes craignent la mort comme les enfans l'obscurité; & comme cette crainte est augmentée par les sables qu'on leur raconte, on augmente de la même.

maniere dans l'esprit des hommes la

crainte qu'ils ont de la mort.

C'est une chose louable de méditer sur la mort, si on la regarde comme une punition du péché, ou comme un passage à une autre vie. Mais c'est une soiblesse de la craindre, si on la regarde simplement comme le tribut qui est dû à la nature. Il entre souvent de la vanité & de la superstition dans les méditations pieuses. Il y a des spéculatiss qui ont écrit que l'homme doit juger par la douleur qu'il sousser quelquesois au petit doigt, combien est grande la douleur que cause la mort, lorsque le corps se corrompt & se dissout. Mais souvent la fracture d'un membre cause plus de douleur que la mort même: les parties les plus vitales ne sont pas les plus sensibles.

vitales ne sont pas les plus sensibles.

Celui qui a dit (en parlant simplement comme Philosophe) que l'appareil de la mort effraie plus que la mort même, a eu raison à mon sens. Les gémissemens, les convulsions, la pâleur, les pleurs de mos amis, & la moindre préparation des obseques, c'est ce qui rend la mort ter-

rible.

On doit remarquer que les passions ont plus de force sur l'esprit de l'homme, que la crainte de la mort : elle ne doit pas être un ennemi si redoutable, puisque nous avons toujours en nous de quoi la

vaincre ] (a).

Celui-là pense sensément, qui place simplement la fin de la vie entre les offices de la nature. Il est aussi naturel de mourir que de vivre; & peut-être on soussire autant en naissant qu'en mourant. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il n'est rien de plus doux que de pouvoir chanter Nunc dimittis, quand on est parvenu à un but digne d'estime & de gloire. La mort produit encore ce bon esset: elle ouvre la porte à la renommée, & détruit l'envie: extinctus amabitur idem.

Politique de BACON, ou la maniere d'étendre les bornes d'un Koyaume, & de conserve-la paix, soit au-dedans, soit au-dehors.

On demanda à Thémistocle, qui étoit dans un banquet, s'il savoit jouer du luth: il répondit qu'il n'y entendoit rien; mais qu'il savoit bien faire une grande Ville d'un petit Village: réponse fiere qui significit littéralement qu'il savoit mesurer & calculer; car la grandeur du Royaume est soumise à la mesure quant aux terres, & au calcul quant aux revenus. Ce n'est pas là cependant ce qui fait la sorce d'un

<sup>(</sup>a) La Politique du Chevalier Bacon, Chancelier d' Angleterre, seconde Partie; à Londres, 1742, pag. 75.

Etat. Ce qui la constitue cette sorce, c'est 1°. que le peuple soit brave & généreux; 2°. qu'il ne soit pas opprimé par les impôts. Les contributions qui sont faites par un consentement public, abattent moins le courage des sujets, que ne sont les impositions qu'on est obligé de payer d'autorité.

Il faut ensuite prendre garde qu'il n'y ait pas un trop grand nombre de nobles dans un Royaume, & que ces nobles, soit de robe, soit d'épée, n'aient pas une trop grande quantité d'ensans. Dans une Ville où il y a trop de noblesse, le peuple est bas & sans courage. Les nobles doivent être communicatifs & populaires; car quand la noblesse est retirée, il y a moins de soldats.

Un troisiéme soin est que l'arbre de la Monarchie ait un tronc assez gros & assez fort pour soutenir ses branches & ses seuillages. Cela signifie que le nombre des habitans du pays doit être assez considérable pour contenir les sujets étrangers, qu'on ne sauroit trop accueillir en leur accordant le plus haut degré de bourgeoisie, c'est-à-dire, le droit de mariage, le droit de succession, & celui des suffrages & des honneurs.

Les Aits mécaniques fédentaires, & les manufactures délicates auxquelles on emploie plus les doigts que les bras, font de leur nature contraires à la milice. En général, les militaires & les gens courageux ne veulent rien faire, & craignent moins le danger que le travail. Ce n'est point un mal; car il est bon de les conserver en vigueur. Aussi doit-on n'employer à ces travaux que des étrangers qui ne peuvent pas avoir l'esprit patriotique. A l'égard des habitans, il faut les diviser en trois classes, en laboureurs, en roturiers, en commerçans & en artisans, qu'on emploie à des ouvrages qui requierent de la force & de bons bras. Avant toutes choses, ce qui contribue le plus à l'agrandissement d'un Etat, c'est qu'une Nation soit abandonnée aux armes, comme si c'étoit sa gloire & sa principale force, & qu'elle constitue en cela son honneur.

Chaque Etat doit user des Loix & des Coutumes, qui lui donnent comme sur l'heure, de justes causes, ou au moins de bons prétextes pour prendre les armes. Car les hommes appréhendent tellement de leur naturel la justice, qu'ils s'abstiennent de faire la guerre, s'il n'y a quelque grande raison qui soit pour le moins spécieuse. Les Turcs en ont une toujours prête, c'est d'étendre leur loi & leur secte. Le peuple qui aspire à la domination, est sort sensible à la moindre injure qu'on

fait à la Nation, & en conserve un vif ressentiment. En un mot, il ne faut pas croire qu'aucun Etat puisse étendre plus avant sa puissance, s'il n'y est excité à chaque juste occasion qu'il a de s'armer.

Il n'y a aucun corps, soit naturel, soit politique, qui puisse se maintenir en santé sans exercice. C'est une vérité d'expérience. Or, tans la guerre, le courage se ra-mollit; & quoiqu'il arrive du bien à l'Etat par la paix, c'est sa grandeur & sa sûreté qu'il foit presque toujours en armes, & qu'il ait toujours sur pied de nouveaux régimens. Pour entretenir l'émulation dans ces corps, on doit ne destiner les places qui sont dans l'Etat Militaire, qu'à ceux qui portent les armes; & il est important de donner à ceux qui ont bien fait la guerre, des marques qui honorent leur courage. Autrefois on érigeoit des trophées aux lieux où l'on gagnoit des victoires. On pro-nonçoit des Oraisons funebres en l'honneur de ceux qui mouroient les armes à la main. On leur dressoit de superbes tombeaux; & on ne refusoit à personne les couronnes civiques & militaires, ni même les noms d'Empereurs, que les grands Rois ont depuis pris des Généraux d'armée. On leur décernoit même des triomphes magnifiques quand ils revenoient victorieux

torieux de leurs ennemis. Et on faisoit sur-tout de grandes libéralités, lorsqu'on licencioit l'armée.

Les forces maritimes forment encore la puissance d'un Etat. La seigneurie de la mer est un certain abrégé de la Monarchie. Cicéron écrivant à Atticus, sur les préparatifs de guerre que Pompée faisoit contre César, lui marquoit: La résolution de Pompée est tout-à-fait semblable à celle de Thémistocles: car il croit que celui qui est le maître de la mer, est le maître de tout.

Voilà comment on peut augmenter la puissance d'un Etat, & la maintenir; & voici les principes qu'on doit mettre en usage pour y conserver intérieurement la paix, la tranquillité & le bon ordre.

I. Le droit particulier est sous la tutelle du droit public. Et le droit public n'est pas seulement la garde du droit particulier; afin qu'on ne le viole pas & qu'on n'offense personne; il est encore un lien au bon ordre, à la police, & à tout ce qui concerne le bien-être de la société.

II. La loi est établie pour la sûreté des Citoyens; & les Magistrats sont établis pour l'observation des loix; de sorte que l'autorité des Magistrats est sondée sur les

loix mêmes.

III Le but des loix est de procurer une Tome III.

constante félicité à la société: ce qui aura lieu, si les membres qui la composent sont bien instruits en piété & en religion, s'ils sont de bonnes mœurs, s'ils sont confervés par les armes contre les ennemis étrangers, & si étant préservés des séditions & des offenses particulieres, par l'assistance des loix, & obéissant en même temps aux Magistrats, ils abondent en richesses & sont puissans en soldats. Or les loix sont les instrumens & les nerfs de ces choses.

IV. Une loi est estimée bonne, lorsqu'elle est certaine en dénonciation, c'està-dire, notoire à tout le monde, juste en commandement, commode à l'exécution, & qu'elle s'accorde bien avec la situation des lieux & la constitution des

habitans.

Plan d'un établissement pour contribuer au progrès & à la persection des Sciences.

Le but d'un être raisonnable est de travailler à la connoissance des causes & des secrets de la nature, & d'essayer à étendre la puissance de l'homme à toutes les choses dont il est capable. Pour y parvenir, voici (selon BACON) les choses qu'il faut avoir, & l'étude qu'on doit faire.

I. Plusieurs caves de diverses profondeurs, dont quelques-unes aient trois cens toises au-dessous de la surface ordinaire de la terre, & soient situées sur des montagnes très - hautes, afin que la hauteur de ces montagnes & la profondeur des caves forment un espace d'environ trois mille pas, (c'est - à - dire, de quinze mille pieds ). Ces lieux peuvent être appelés la basse région, & sont propres à connoître l'endurcissement ou la pétrisication des corps, le rafraîchissement & la conservation des substances. Ils sont utiles aussi pour connoître la formation des minéraux, en les imitant; la production des métaux artificiels, par le moyen de plusieurs compositions qu'on y laisse pendant plusieurs années. Ils servent encore à éprouver quels effets cette température de l'air qui y regne pourroit produire sur certaines maladies.

II. Des tours fort élevées jusqu'à la hauteur de cinq cens pas (ou deux mille cinq cens pieds) (a), & la plupart de ces tours situées sur le sommet des montagnes; de manière qu'en mesurant depuis le pied de la montagne jusqu'au plus haut de la tour, il y ait environ trois mille pas. Le

<sup>(</sup>a) Si BACON entend par par un pas géométrique, qui est de cinq pieds, cette hauteur est exorbitante.

fommet de ces tours est à peu près à la plus haute région de l'air, & l'espace du milieu peut être regardé comme étant dans la moyenne région. L'usage de ces tours est d'éprouver les effets de la chaleur du Soleil, ceux d'un air subtil & délié, & de faire des Observations astronomiques.

III. Divers lacs & canaux remplis d'eau douce ou salée, pour y faire des expériences sur la nature des poissons & des oiseaux aquatiques, & pour s'en servir comme de sépulcres pour divers corps, afin d'éprouver les différences qui arrivent entre les cadavres des animaux enterrés, ou de ceux qui sont sous les eaux.

IV. Quantité de citernes & d'autres inventions pour la purification de l'eau, afin de la rendre plus propre à l'usage des

hommes.

V. Des rochers dans la mer, & quelques bains bâtis sur le rivage, pour travailler à quelques opérations, où l'air de la marine semble être nécessaire.

VI. Des torrens artificiels & des cata-

ractes pour diverses expériences.

VII. Diverses machines propres à enfermer les vents, afin d'accroître leur violence, pour servir à exciter plusieurs mouvemens.

VIII. Des puits & des fontaines artifi-

cielles, qui aient les mêmes vertus que les eaux minérales, par le moyen du foufre, du vitriol, du plomb, du nitre, & femblables autres minéraux qu'on peut y mêler.

IX. De grandes maisons où l'on tâche de contresaire les météores; comme la neige, la grêle, la pluie, les éclairs & les tonnerres, & où l'on examine la génération de quelques insectes, comme mouches, chenilles, &c. On aura dans ces maisons des chambres de santé, c'est-à-dire, des endroits où l'on purisiera l'air, & où on lui donnera les qualités nécessaires pour la guérison des maladies, & pour la conservation de la santé. On formera dans ces maisons des bains artificiels, pour fervir à la cure de plusieurs infirmités, comme pour la phtisie, la goutte, la dislocation des membres, la lassitude, &c.

X. Des parcs & des enclos fort vastes, pour y nourrir toutes sortes de bêtes, dans la vue de faire sur elles diverses sortes d'expériences, & de découvrir sur-tout comment se fait cette prolongation de vie en quelques-unes d'icelles, quoique leurs parties soient séparées. Les autres expériences peuvent avoir pour objet de connoître la vertu de leur nature pour servir de médicamens, & de voir le résultat de l'accouplement de divers animaux.

XI. Plusieurs viviers & réservoirs destinés à nourrir quantité de poissons, pour en produire de semblables expériences.

XII. Des lieux remplis de toutes fortes d'herbes & d'instrumens nécessaires pour tirer les essences de toutes choses, & en général pour la persection de la Chimie.

XIII. Des endroits destinés aux Arts & aux Manufactures, dans lesquels on doit trouver les modeles de plusieurs inventions nouvelles qui ne sont pas connues parmi nous, afin de perfectionner les étoffes de soie, les draps, linges, &c.

XIV. Des maisons d'Optique, où l'on représente tous les effets de la lumiere &

des couleurs.

XV. Des maisons acoustiques destinées aux expériences du son, pour en apprendre la nature, les causes & les essets.

XVI. Une maison remplie de toutes fortes d'instrumens de Géométrie, & de tous les modeles & outils méchaniques

qui ont été découverts.

XVII. Une maison d'illusion & d'imposture, où l'on fasse voir toutes les tromperies, prestiges & fausses apparences qui peuvent décevoir nos sens.

Après avoir sait tous ces établissemens, les savans doivent régler ainsi leurs tra-

vaux.

Douze voyageront dans les Pays étrangers sous des noms empruntés, pour rapporter tout ce qu'il y a de nouveau, soit pour les livres, soit pour les découvertes. Et ceux-là seront appelés Marchands de lumiere.

Trois autres seront employés à la lecture de tous les livres, pour en tirer ce qu'il y a de bon & d'utile pour les expériences, & on les nommera Compilateurs.

Trois autres travailleront continuellement à mettre en pratique toutes les inventions ou expériences qu'on a trouvées dans les livres. Le nom de ceux - ci est Empiriques.

On en destinera encore trois pour chercher à augmenter les connoissances humaines, & à faire de nouvelles expériences. Et ce seront les Inventeurs des Nouveautés.

Et plusieurs essayeront d'appliquer toutes les inventions ou expériences nouvelles à des fonctions de la nature plus relevées, afin de pénétrer plus avant dans ses mysteres. Et ces savans seront nommés les Interpretes de la Nature.

Le Nouveau Monde des Sciences, ou les choses désirées par BACON.

Erreurs de la Nature, ou l'Histoire des Liv

choses qui arrivent outre les générations.

Les Liens de la Nature, ou l'Histoire des

Méchaniques.

L'Histoire inductive, ou l'Histoire Naturelle pour servir à persectionner la Philosophie.

L'Eil de Poliphême, ou l'Histoire des

Lettres.

L'Histoire des Prophéties.

La Philosophie selon les anciennes Paraboles.

## II.

La premiere Philosophie, ou des communs axiomes des Sciences.

La vive Astronomie, ou l'Astronomie

pratique.

La continuation des Problèmes naturels; ou résolution de nouveaux Problèmes.

La résolution des anciens Philosophes, on

explication de leurs opinions.

La partie de la Métaphysique des formes des choses.

La Magie Naturelle, ou la conduite des formes à l'ouvrage.

Inventaire des Richesses des Hommes. Catalogue des choses fort utiles.

## ĬII.

Les Triomphes des Hommes, ou des Eminences de la Nature Humaine.

De la Phisionomie du Corps dans le mou-

vement.

Anatomie composée.

De la Cure des Maladies que l'on a tenues pour incurables.

De la douce Mort extérieure. Des Médecines authentiques.

Imitation des Bains naturels.

Le Fil Médicinal.

Comment il faut prolonger le cours de la Vie.

De la Substance de l'Ame sensible.

Des Efforts de l'Esprit dans le mouvement volontaire.

De la différence de percevoir & de sentir. La Racine de Perspective, ou de la forme de la Lumiere.

## IV.

La chasse du Paon, ou l'expérience touchant les Lettres.

L'Organe nouveau.

Les Topiques particuliers.

Les Elengues des Représentations.

De l'Analogie des Démonstrations.

V.

Des marques des choses.

La Grammaire qui philosophe, ou Principes Philosophiques de la Grammaire.

La tradition de la Lampe, on la Mé-

thode des Enfans.

De la prudence du Discours particulier.

Les couleurs du Bien & du Mal apparent; ant simple que composé.

Les Aniithèses des choses.

Les moindres formules des Oraisons.

VI.

La Satyre sérieuse, ou de l'Intérieur des choies.

Le Labourage de l'Esprit, ou du soin qu'il faut avoir des Mœurs.

VII.

Le Secretaire de la Vie, ou des occasions répandues çà & là.

L'Artisan de la Fortune, ou de l'Intri-

gue de la Vie.

Le Confeil à Hoqueton, ou comment il faut étendre les bornes d'un Empire.

Idée de la Justice universelle, ou des sour-

ces du Droit.

Sophron, ou de l'usage légitime de la raison humaine.

Le Pacifique, ou les degrés de l'Unité

de la Cité de Dieu.

Les Peaux célestes à porter Vin, ou les émanations des Ecritures.





## GASSENDI.\*

QUOIQUE Ramus & Bacon eussent décrié la Philosophie d'Aristote, qui formoit le plus grand obstacle au progrès des connoissances humaines, on étoit cependant si fort prévenu en faveur de cet ancien Philosophe, qu'il fallut que le troisième Restaurateur des Sciences commencât par desfiller les yeux des Savans à cet égard. Le but de la Philosophie est, dit-il, de connoître la vérité, d'où naît la véritable félicité de l'homme. Mais ne se propofer d'autre fin dans cette étude que le plaisir de disputer; abandonner le fond des choses pour ne s'attacher qu'à de purcs chimeres; répandre de propos délibéré beaucoup d'obscurité dans le raisonnement; se désier de soi-même par une lâche pufillanimité, ou par une opinion trop

<sup>\*</sup> De visa & moribus Petri GASSENDI, autore Samue'e Sorberio. Elegium Petri GASSENDI, autore Abrah. Prat, &c. Oraifon funchre du Philosophe Chrétien Pietre Gassendi, par Nico'as Taxil. Préface de l'Abrégé de la Philosophie de Gassendi, par M. Bernier. Vie de Pierre Gassendi (par le P. Bougerel). Leure cruique & historique à l'Auteur de la vie de Pierre Gassendi, (par M. de Lavarde). Les Hommes illustres de Perrault. Ses Lettres & ses autres Ouvrages.

avantageuse d'un Philosophe; croire que Dieu ait voulu se servir d'un homme plutôt que d'un autre pour éclairer le genre humain, c'est s'interdire tous les moyens de connoître la vérité, & vouloir croupir dans l'ignorance la plus profonde. Voilà pourtant quelle étoit la méthode des Ariftotéliciens, qui jouissoient d'une faveur fignalée & d'une autorité presque despotique dans les Ecoles. Le successeur de Bacon vit à peine la lumiere, qu'il songea à fecouer le joug de ces Scholastiques; & cette noble hardiesse produisit les plus

grands avantages.

Cet homme naquit le 22 Janvier de l'an 1592 à Chantersier, petit village de Pro-vence, dans le Diocèse de Digne. Son pere s'appeloit Antoine Gassend, & sa mere Françoise Fabry. C'étoient d'honnêtes gens, plus distingués par la probité & la douceur de leurs mœurs, que par leur naissance & leur état. Ils nommerent leur fils Pierre Gassend, que les Savans ont changé en celui de GASSENDI, sous lequel il est aujourd'hui connu. C'est une chose remarquable que les grands hommes percent des leur plus tendre jeunesse. Gassendi pouvoit à peine parler, qu'il faisissfoit tout ce qu'il entendoit, & y ajoutoit des choses qu'il imaginoit lui-même. A l'âge de quatre ans, il déclamoit de petits sermons. Des objets plus importans l'affecterent à mesure qu'il augmentoit en âge. Le spectacle de la Nature faisoit de fortes impressions sur lui. Il étoit sur - tout sensible à la magnificence d'un Ciel étoilé. Quoiqu'il n'eût que sept ans, il éprouvoit un charme secret dans la contemplation des astres, & il sacrifioit, à l'insqu'de ses parens, son sommeil à cette douce satisfaction. Un soir, étant avec ses camarades, il s'éleva entr'eux une dispute sur le mouvement de la Lune & celui des nuages. Ses amis vouloient que les nuages fusient immobiles, & que la Lune marchât; lui soutenoit au contraire que la Lune n'avoit point de mouvement sensible, & que c'étoient les nuages qui se mouvoient avec tant de promptitude. Ses raisons n'opérerent rien sur l'esprit de ces enfans, qui croyoient devoir s'en rapporter plutôt à leurs yeux qu'à ce qu'on leur disoit. Il falloit donc les détromper par les yeux même. A cette fin, il les mena sous un arbre, & leur fit observer que la Lune paroissoit entre les mêmes feuilles, tandis que les nuages se déroboient à leur vue.

Des dispositions si heureuses firent une impression si vive sur son pere, qu'il résolut de les cultiver. Il en parla à son Curé, & ce Pasteur se chargea de lui apprendre

les premiers élémens des Lettres. C'étoit la nourriture que demandoit l'esprit du jeune CASSENDI. Aussi se livra-t-il à l'étude avec tant d'activité, que non content de travailler le jour, il étudioit encore une partie de la nuit à la lueur de la lampe de l'Eglise. Ses progrès furent extrêmement rapides. Au bout de trois ans il entendit & parla assez bien latin. M. de Boulogne, Evêque de Digne, étant venu faire sa visite à Chantersier, GASSENDI, qui n'avoit encore que dix ans, le harangua en latin avec tant de graces & de vivacité, que ce Prélat, également surpris & charmé de ses précoces talens, dit tout haut : » Cet en-", fant fera un jour la merveille de son sié-" cle, & avant d'être parvenu à un âge » mûr, il donnera de l'admiration aux » Savans.

Ses parens l'envoyerent à Digne pour y achever ses études. Il se distingua d'une maniere si éclatante, qu'on l'appeloit le petit Docteur. Dans ses heures de récréation il composoit des Comédies moitié en prose, moitié en vers, que les Ecoliers représentoient au Carnaval dans les maisons des principaux de la Ville. Après avoir fait ses Humanités, il alla à Aix pour étudier la Philosophie. Le Professeur ne tarda pas à reconnoître toute la fagacité du nouveau

venu. Dans fort peu de temps GASSENDI approfondit les difficultés les plus abitraites de cette science : de sorte que son Professeur, lorsqu'il ne pouvoit faire la classe, ce qui lui arrivoit souvent, à cause de ses infirmités, lui remettoit ses cahiers. Notre jeune Philosophe les expliquoit à ses condisciples avec un certain air d'autorité & de perfuafion qui les charmoit. Il retourna dans son pays natal lorsqu'il eut fini fon cours de Philosophie. Il étoit à peine arrivé, qu'il apprit qu'on venoit de mettre au concours une chaire vacante de Rhétorique à Digne. Quoiqu'il n'eût que feize ans, il osa se présenter à la dispute. Il partit pour cette Ville & remporta la chaire. Il ne l'exerça qu'un an: car ayant formé le dessein d'embrasser l'état ecclésiastique, il alla à Aix pour faire son cours de Théologie. Il joignit à cette étude celle de l'Ecriture Sainte & des Langues Grecque & Hébraïque. Cinq années d'application furent plus que suffisantes pour le mettre en état d'instruire efficacement les Fideles des avantages de la fagesse & des devoirs de la Religion. Il leur prêcha cette doctrine, & ce fut avec tant d'applaudissement, qu'on s'empressa, comme à l'envi, à lui donner des marques réelles de l'estime qu'on faisoit & de son savoir & de son éloquence. Il fut d'abord pourvu de la Théologale de Forcalquier. Mais comme sa prébende parut trop modique, le Parlement de Provence y joignit quatre cens livres de rente. Peu de temps après, on lui offrit la Théologale de Digne, qu'il préséra à celle de Forcalquier; & pour la remplir plus dignement, il alla prendre le bonnet de Docteur dans l'Université d'Avignon. C'étoit en 1614.

Deux ans après, les chaires de Théologie & de Philosophie étant devenues vacantes dans l'Université d'Aix, GASSENDI se mit au nombre des concurrens, & les emporta toutes deux à la dispute. Il céda ensuite celle de Théologie à un de ses amis, le Pere Fesaye, & se contenta de celle de Philosophie. Ses auditeurs remarquerent avec étonnement qu'il dicta par cœur le premier cours qu'il donna.

Parmi les personnes de distinction qui l'accueillirent dans la Capitale de la Provence, le célebre M. de Peireisc, Conseiller au Parlement, & M. Gautier, Prieur de la Valette, & Grand Vicaire de l'Archevêque, se distinguerent particulierement. Ce dernier voulut l'avoir dans sa maison, où avoient déja logé deux Savans de grande réputation, M. Morin, Prosesseur de Mathématiques au Collége Royal, & M. Bouillaud, l'un des plus habiles Astronomes qui aient

aient paru. NotrePhilosophe avoit apporté en naissant une inclination singuliere pour l'Astronomie. M. Gautier, qui aimoit cette science, l'exhorta à ne pas la négliger, & à s'appliquer aux observations. GASSENDI n'eut pas grande peine à suivre ce conseil. Il commença ses observations le 28 Novembre 1618 par une comète qui parut alors. Il fit même sur cette comèté des conjectures que l'événement vérifia. Il observa ensuite la distance de Jupiter à Venus, les dstances des planètes & des satellites de Jupiter, & une éclipse de Lune.

L'ignorance dans laquelle on étoit plongé dans ce temps - là, avoit mis l'Astrologie judiciaire en faveur. GASSENDI fut d'abord entraîné par le préjugé. Il étudia cette fausse science, mais il ne tarda pas à en reconnoître l'illusion. Son amour pour le progrès des connoissances humaines, ne lui permit pas de laisser ses disciples dans cette erreur. Il combattit l'Astrologie de toutes ses forces, & se rendit un ennemi redoutable des Astrologues. Il le devint bientôt des Aristotéliciens; mais ce fut avec une sorte de ménagement qu'il crut devoir produire plus d'effet qu'une guerre ouverte. Après avoir enseigné pendant six ans la Philosophie avec un applaudissement extraordinaire, il sit soutenir des Tome III.

theses pour & contre Aristote, & répondit en Hébreu & en Grec aux argumens qu'on lui fit en ces deux Langues. Ces thèses firent beaucoup de bruit, & disposerent les Scholastiques à recevoir avec docilité une attaque en forme que notre Philosophe méditoit. En attendant un temps opportun, il alla se délasser dans un village, nommé Peynier, situé à trois lieues d'Aix, & y observa une Aurore Boréale. C'est un phénomène lumineux qui paroît du côté du Nord, & dont la clarté ressemble assez à celle de l'Aurore. On a prétendu que GASSENDI a donné le premier ce nom à ce phénomène, à cause de sa position & de sa ressemblance avec la lumiere qui précede le lever du Soleil; mais un Auteur célebre (a) a fait voir que cette prétention est sans fondement. Ce qu'on peut lui attribuer, c'est qu'il est un des premiers qui y ait fait attention, & qu'il l'ait rapporté au Nord comme à son propre lieu.

En 1622, il donna la démission de sa chaire. On dit que ce fut par le conseil de ses intimes amis MM. Peyresc & Gautier, fans en donner d'autre raison; quoiqu'il y ait tout lieu de penser que ce ne fut pas sans

<sup>(</sup>a) M, de Meiran dans son Traité Physique & Historique de l'Aurore Bertale, page 103 de l'édition de l'Imprimerie Royale.

motif que ces Messieurs donnerent ce con-feil, & que Gassendi le suivit. Notre Philosophe alla à Digne pour desservir son bénéfice. Il faisoit cependant de temps en temps de fréquens voyages à Aix, parce qu'il y étoit plus à portée de faire des obfervations astronomiques. Il communiquoit particulierement ses observations à un Trésorier de France à Grenoble, nommé M. Valois, qui, grand amateur de l'Astronomie, leur faisoit beaucoup d'accueil. Il s'occupoit à Digne à mettre par écrit ses objections contre la Philosophie d'Aristote, & il pensoit sérieusement à les donner au public, lorsque les Chanoines de son Chapitre le députerent à Grenoble pour un procès qu'ils y avoient. Le Théo-logal, qui ne vouloit point se distraire de son travail, refusa d'abord cette commission: mais les Chanoines lui ayant fait entendre que l'affaire pour laquelle on le députoit ne l'empêcheroit pas de travailler, ce qu'il feroit même plus fructueusement à Grenoble qu'à Digne, où il trouveroit des Savans capables de l'aider, il se rendit à ces raisons.

La réputation de notre Philosophe avoit pénétré dans cette Ville. Tous les Savans & les Gens de Lettres se féliciterent de son arrivée, & lui firent toutes sortes d'honnêtetés. M. Valois, sur-tout, l'embrassa avec des transports de joie. Il lui communiqua ses travaux astronomiques, & GAS-SENDI vit avec douleur que son ami étoit très - prévenu en faveur de l'Astrologie judiciaire. Il voulut le détromper par des raisons: mais M. Valois étoit trop en êté fur cet article pour les entendre. Notre Philosophe employa avec plus de succès un innocent artifice. Il feignit d'être aussi épris que lui de cette vaine connoissance. Il lui donna même le jour de sa nativité, pour qu'il tirât son horoscope. Celui-ci ne se défiant de rien, sut moins en garde contre ses attaques; & Gassendi profitant de tout, le ramena peu à peu à son fentiment. M. Valois revint insensiblement de ses préjugés, & se dévoua tout-

L'occupation principale du Théologal de Digne, étoit son Ouvrage contre Aristote. Il y mit ensin la derniere main, & le sit imprimer à Grenoble, sous ce titre: Exercitationes paradoxica adversus Aristotelaos, in quibus pracipua totius peripatetica doctrina atque dialectica fundamenta excutiuntur. Opiniones nova aut ex veteribus obsoleta stabiliuntur. 1624. C'est-à-dire, Exercitations paradoxales contre la Philosophie d'Aristote, dans lesquelles on resute les sonde-

à-fait à l'Astronomie.

mens de cette Philosophie, avec des opinions nouvelles ou tirées des anciens Philosophes.

Cet Ouvrage est divisé en deux livres. Dans le premier, il attaque en général les Ouvrages d'Aristote. Il fait voir que ces Ouvrages sont imparfaits; qu'il y manque une infinité de choses qui ont été perdues après la mort de ce Philosophe, & qu'il y en a beaucoup d'inutiles, de fausses & de contradictoires. Il examine dans le second livre sa Logique en particulier, & il fait main-basse sur se universaux & ses catégories (a), combat ses opinions, & n'épargne ni ses regles ni sa méthode,

Il partit pour Paris peu de temps après l'impression de son Livre. On croit que ce fut pour s'assurer la Prévôté de Digne, que son Chapitre venoit de lui conférer, & qu'on lui contessoit; mais il y a lieu de croire que le désir de savoir ce que les Savans de cette Capitale pensoient de sa pro-

duction, eut beaucoup de part à ce voyage. Il y fit en peu de temps plusieurs belles connoissances, & acquit en particulier l'amitié de M. Luillier, Maître des Comptes & Conseiller au Parlement de Metz, qui chérissoit les Savans, & avec connoissance de

<sup>(</sup>a) On trouvera l'explication de ces mots au commencement-de l'Histoire de Nievle, Tom. I de cet Ouvrage.

cause, & qui voulut absolument le loger chez lui. GASSENDI fut très-fâché de trouver peu d'Astronomes à Paris. Il s'en plaignit aux Mathématiciens avec qui il s'étoit lié; & n'oublia pas, avant de partir, d'infpirer du goût pour l'étude de l'Astronomie.

Notre Philosophe retourna à Grenoble, afin de suivre l'affaire de son Chapitre. Il y rencontra M. Diodati, Conseiller de la République de Genève, intime ami de Galilée, avec qui il fit connoissance. Ils s'entretenoient fouvent de ce grand Mathé-maticien. GASSENDI écoutoit avec admiration tout ce que M. Diodati lui en disoit. Ses sentimens d'estime accrurent à un tel point, qu'il regarda comme une des plus grandes satisfactions dont il pût jouir, celle de lui en faire part. Il résolut donc de joindre une lettre pour Galilée à celles que le Conseiller de Genève lui écrivoit, & de lui envoyer son Livre. La maniere dont il s'exprime fait voir un homme infiniment touché de son mérite, & très-désireux de participer à son amitié. Je vous suis insiniment inférieur, dit-il, en âge & en savoir. Je ne puis vous offrir que mes respects, & je ne demande de vous qu'un peu de part à cette bonté naturelle que vous avez pour les gens de bien qui aiment l'étude. Il avoit déja fait la même politesse à Snellius, célebre Géomètre de

Hollande. Et en général, il provoquois tous les Savans à lui accorder leur correspondance par des lettres également polies & instructives.

Sa censure d'Aristote se répandit ainsi dans toute l'Europé. Les Péripatéticiens en prirent l'allarme. Ils n'épargnerent ni les injures ni les menaces. Ils le traiterent de téméraire, de visionnaire & d'impie. GASSENDI étoit d'une humeur pacifique. Il ne voulut point faire tête à l'orage, & il estima qu'il étoit plus prudent de supprimer la suite de sa critique, & de la réserver pour un moment plus favorable. En attendant, il s'occupa de toute autre chose. Une découverte faite par un Médecin, nommé Asellius de Crémone, faisoit beaucoup de bruit. Notre Philosophe, qui avoit étudié cette science dans le temps qu'il profesfoit la Philosophie à Aix, qui avoit même fait avec M. Peyresc plusieurs dissections, voulut en prendre connoissance. M. Ansellius prétendoit avoir trouvé des veines blanches dans le mésentere, qui conduisoient le chyle. GASSENDI ne sut pas de cet avis. Il ne croyoit point que le passage du chyle au foie pût se faire par l'entremise des rameaux de la veine-porte semés par le mésentere, comme servant à porter du soie la nourriture nécessaire aux intestins,

& des intestins dans le foie, le chyle deftiné à être converti en fang. Il avoit imaginé un passage bien plus commode, favoir le canal du pore cholidoque, par lequel les Médecins veulent seulement que la bile se décharge dans les intestins. Mais il se trompoit ainsi que le Médecin de Pavie, comme l'a fait voir le célebre M. Pecquet, par la découverte du canal torachique, qui est une sorte de réservoir qui verse la lymphe & le chyle dans la veine fouclaviere gauche, & de-là dans la veine-

cave, pour aller au cœur.

Dans ce temps-là, un Physicien habile (M. Fludd) publia un Livre contenant l'apologie des Cabalistes & des Freres de la Rose-Croix. L'illustre P. Mersenne l'avoit attaqué fans ménagement, & M. Fludd avoit répondu avec beaucoup de véhémence. Plusieurs Auteurs avoient pris la plume pour venger le P. Mersenne; mais ce Minime crut que GASSENDI étoit seul en état de le justifier, & de mettre son adversaire à la raison. Il lui écrivit pour le prier de se joindre à lui. Notre Philosophe lui répondit que quoiqu'il fût fur le point de faire un voyage dans les Pays-Bas & dans la Hollande avec M. Luillier, il travailleroit même en chemin à sa justification.

Ces deux amis partirent dans l'Automne

de l'année 1628, bien résolus d'observer tout, & de philosopher sur tout. Ils rendoient visite aux Savans qu'ils rencontroient sur leur route, & ne laissoient échapper aucun phénomène de la nature sans en tenir compte. Entre ces phénomènes il y en eut un qui frappa nos Philosophes voyageurs : ce fut de la neige à fix angles qui tomba à Sedan le 19 Janvier 1629. GASSENDI crut devoir le communiquer au Pere Mersenne. Il envoya peu de temps après à M. Peyresc une description très-curieuse des Isles flottantes de Saint Omer. Celle où je m'embarquai, dit-il dans sa lettre, est presque un quarré long, ayant ercize pas de longueur sur sept pieds de large. Son épaisseur n'étoit pas plus de trois pieds, dont l'un étoit sur la surface de l'eau. L'isle étoit toute couverte d'une herbe fort épaisse, dont je sis faucher une partie, pour pouvoir mieux considérer le fonds. Je remarquai qu'il n'étoit point terreux, mais qu'avec fort peu de terre on y voyou un tissu continuel de racines ; de maniere que ce n'étoit qu'un corps comprimable & spongieux, & qui par sa laxeté & légereté pouvoit facilement surnager. Sa pesanteur étoit néanmoins telle dans l'endroit où l'eau étoit libre, que tout ce que je pouvois faire, c'étoit en pressant mon bateau contre le bord ferme, de le remuer bien lentement par · Tome III.

le moyen d'une perche que je poussois... Jugez de la satisfaction que j'avois de voir à mon aise cette curiosité, & combien agréables étoient les méditations que je faisois, lorsqu'assis sur l'herbe, je me voyois emporter comme par un charme secret avec les arbres voisins.

Il fit connoissance en Hollande avec MM. Reneri, premier disciple de Descartes, & Wassenaer, docte Médecin, & le sujet de leur conversation sut sur-tout un phénomène, connu sous le nom de Parhélies, qui paroissoit à Rome, & qui sixoit l'attention de tous les Savans de l'Europe. GASSENDI promit d'en donner une explication ample & raisonnée, & de la leur envoyer: mais une lettre qu'il reçut de M. Vanhelmont, Médecin à Leyde, l'obligea de suspendre son travail. Cette lettre étoit accompagnée d'une dissertation sur cette question: Est-il plus naturel à l'homme de se nourrir de viande que de fruit? En passant par Bruxelles, notre Philosophe avoit deja parlé de cela avec M. Vanhelmont, & il n'avoit point été de son avis. Le Médecin s'étoit déclaré pour la viande, & GASSENDI soutenoit au contraire que nous étions destinés à ne manger que du fruit. Il composa à ce sujet un bel écrit latin, dans lequel il prouve assez bien par la conformation de nos dents, que Dieu ne

nous a pas assigné pour nourriture la chair des animaux. Car il a donné de longues dents aiguës, inégales, écartées aux animaux carnaciers, tels que les lions, les tigres, les ours, les chiens, les chats, &c. tandis qu'il a muni de dents courtes, larges, contigues & disposées d'une même suite à ceux qui doivent se nourrir d'herbes & de fruits, comme les chevaux, les bœufs, les brebis, les cerfs, &c. Or les dents des hommes sont semblables à celles de ces animaux : donc la nature a voulu qu'ils se nourrissent non de viande, mais de fruits. D'ailleurs, si cette sage mere de toutes choses leur avoit destiné la viande pour nourriture, elle la leur auroit préparée comme elle a soin de leur faire cuire les fruits sans qu'ils passent par le feu: au lieu que nous avons en horreur la chair crue, & que nous sommes obligés de la faire cuire pour en ôter la crudité. La nature ne retuse pas le nécessaire; & qui est-ce qui est plus nécessaire que d'ajouter le goût & le plaisir aux dissérentes nourritures qu'elle nous donne? Dans cet âge tendre, où le goût n'est point encore dépravé, si on présente à un enfant de la viande & des fruits en même temps, il n'hésite pas sur le choix, il se saisit des fruits. Que n'arriveroit il pas, si on le laissoit maître de suivre ce goût? Notre

Philosophe dit encore que la chair est la semence des maladies, parce qu'elle est une nourriture trop succulente pour notre corps, qu'elle surcharge l'estomac, empêche la digestion, & offusque l'esprit. La nourriture des fruits ne produit pas le même estet. C'est au contraire un aliment léger. Comme il ne fatigue point l'estomac, il se digere facilement, & forme un chyle suffisant & salutaire pour noure nourriture. Tout cet écrit est plein de preuves & de choses qui découvrent une imagination très séconde, & une sagacité admirable.

GASSENDI finissoit à peine cette réponse à M. Vanhelmont, qu'il reçut une lettre de M. Reneri, lequel le pressoit de s'acquitter de sa promesse. C'étoit lui demander un travail bien opposéà celui auquel ilvenoit de se livrer. Mais les grands génies se prêtent à tout, & se plient aux différens objets que la volonté suggere, parce qu'ils saissssent à la premiere vue le point pirécis de la question, Celui qui nous occupe actuellement, prit donc la plume; pour satisfaire à M. Reneri; & oubliant presque dans le moment tous les détails anatomiques qu'il avoit dans la tête, il s'enfomça dans la physique & dans la Morale. Il s'agissoit d'expliquer un phénomème singulier, qui avoit été observé à Rome le 10 Mars 1620; c'étoient quatre parhélies ou faux foleils autour du véritable. GASSENDI commença par se munir de la figure & de la description qu'on avoit donnée à Rome de ces parhélies: mais sans chercher à en expliquer la cause, il se contenta de détruire le préjugé où l'on étoit de croire que ces météores (a) présageoient quelque malheur. C'est une chose pitoyable, dit-il, de voir que la plupart des Savans se laissent ainsi emporcer à des opinions populaires, & que ces phénomènes, pour arriver rarement, leur jettent de la poussière aux yeux, comme s'ils n'arrivoient pas naturellement: il est vrai que nous en ignorons les causes, aussi bien que la maniere dont ils sont produits. Si cette ignorance doit nous faire craindre quelque malheur, appréhendons aussi tout ce que la nature produit. M. Reneri fit aussitôt imprimer cette dissertation fous ce titre: Phenomenon rarum observatum 20 Martii 1629, & ejus causarum explicatio.

Au milieu de toutes ces occupations, notre Philosophe n'oublioit pas la promesse qu'il avoit faite au Pere Mersenne de repousser les attaques de M. Fludd. Il s'acquitta enfin de sa promesse, & adressa

<sup>[</sup>a] On trouvera dans le Distionnaire Universel de Machématique & de Physique la cause des parhélies, & la maniere de les imiter. Voyez l'Art. Parhélies, dans le 11. Tome.

une lettre à ce Minime, contenant une réfutation des écrits que ce Savant avoit publiés contre lui. Libre de tout engagement, il reprit un travail qui lui tenoit fort au cœur : c'étoit l'examen de la Philosophie d'Epicure. Il avoit lu un éloge de ce Philotophe, composé par M. Puteanus, que M. Peyresc lui avoit communiqué, & cette lecture avoit produit fur fon esprit à peu près le même effet que les principes de Descartes avoient opéré sur celui du Pere Malebranche (a). Il fit des recherches infinies pour connoître à fond la vie & la doctrine d'Epicure, parce qu'il croyoit voir dans cette doctrine la base d'une saine Philosophie. Pendant qu'il se livroit à des méditations très-profondes là-dessus, M. Reneri le pria par une lettre de vouloir bien lui faire favoir l'aquelle de ces trois méthodes d'enseigner les enfans, il estimoit la plus convenable : ou de les appliquer à la lecture & à la traduction des Auteurs, ou d'exercer beaucoup leur mémoire, ou de lès faire composer. GASSENDI répondit que chacune de ces trois méthodes avoit des avantages particuliers, & qu'il ne falloit point les diviser. Premierement, en lisant

<sup>(</sup>a) Voyez l'Histoire du Pere Malebranche dans le 1. Volume de cet Ouvrage.

& traduifant les Auteurs, ils formeront, dit-il, leur style, ils apprendront peuà peu les différentes façons de parler, ils s'approprieront leurs phrases, & se rendront familiers ces mêmes Auteurs par une lecture fréquente & affidue. En fecond lieu, dans l'enfance, où l'on apprend facilement tout ce que l'on veut, parce qu'on n'est point distrait par aucune passion, rien n'est plus nécessaire que d'exercer la mémoire; & plus elle est heureuse, plus il est facile de devenir savant. Car la mémoire n'est pas seulement un grand ornement : elle est encore très-utile pour former le jugement. Enfin, quant aux versions, il est certain, qu'en rendant en françois ce qui est en grec ou en latin, ou en rendant en latin ou en grec ce qui est en françois, on s'approprie ce qui est étranger; on évite avec plus de soin les fautes qu'on feroit, si on se contentoit de parler ces langues; on choisit les termes les plus propres & les phrases les plus convenables. Ces avis judicieux font terminés par une belle réflexion sur la Philosophie qu'on enseignoit alors dans les écoles. On avoit refusé à Reneri la chaire de Professeur de Philosophie dans l'Université de Leyde, quoiqu'on l'eût jugétrèscapable de la remplir. GASSENDI, après lui avoir témoigné le déplaisir qu'il en a,

ajoute: La Philosophie qui s'enseigne d'ordinaire dans les écoles, n'est qu'une Philosophie de Théâtre, dont l'appareil ne consiste que dans l'ossentation; tandis que la vraie Philosophie se trouve resugiée sous les toits de quelques particuliers, qui tâchent de la retenir & de la cultiver à l'ombre & dans le silence.

C'étoit là aussi l'occupation de notre Philosophe. Il étoit alors à Paris, où il cultivoit de nouveau sa science favorite, l'Astronomie. Il communiquoit ses observations au fameux Kepler, Mathématicien de l'Empereur, dont M. Diodati lui avoit procuré la correspondance, & se disposoit à observer le passage de Mercure sur le disque du Soleil que Kepler avoit prédit pour l'année 1631. Il fit cette observation avec M. la Mothe le Vayer. Il méconnut d'abord Mercure, & le prit pour une des taches du Soleil; mais la rondeur & la vîtesse de cette prétendue tache l'avertirent bientôt de sa méprise, & il continua de suivre la planète jusqu'à la sortie du disque. Il conclut de son observation, que le diamètre apparent de Mercure étoit la centiéme partie de celui du Soleil. Il communiqua son travail aux Astronomes par un écrit qui parut sous ce titre: Mercurius in sole visus, & Venus invisa, Parisiis anno 1631, pro voto & admonitione Joannis Kepleri. Il

en reçut mille louanges. Tous les Savans convinrent qu'il avoit la gloire d'avoit fait le premier cette observation; & M. Bouillaud sut si charmé de la maniere dont elle avoit été faite, qu'il dédia à notre Philosophe le dixiéme livre de son Astronomie. Martin Hortenssus lui témoigna de la même saçon le plaisir que lui avoit fait son Ouvrage, en lui en dédiant un

qu'il avoit composé sur Mercure.

GASSENDI fit encore une observation à Paris: ce fut la conjonction de Mercure & de Venus, qui arriva le 31 Juillet 1632. Il partit ensuite pour la Province. Il eut pour compagnon de voyage un Conseiller au Grand Conseil, nommé M. Maridat. Ils allerent ensemble à Lyon & à Grenoble, & logerent toujours dans les mêmes endroits, sans que le Conseiller connût autrement notre Philosophe que par sa qualité de Prevôt de l'Eglise de Digne. Un jour étant à Grenoble, M. Maridat rencontra dans les rucs un de ses amis, qui, après les civilités ordinaires, lui dit qu'il alloit rendre visite à un grand & célèbre Philosophe, lequel avoit autrefois demeuré dans cette Ville, & qu'on appelloit GASSENDI. M. Maridat, à ce nom de GAS-SENDI, le pria de souffrir qu'il l'accompagnât. J'en ai tant oui parler, lui dit-il, &

il y a si long-temps que je meurs d'envie de le connoître, que je n'en laisserai pas échapper l'occasion. Mais quelle sut sa furprise, lorsque son ami lui sit reprendre le chemin de son auberge, & qu'il le conduisit chez le Prévôt de l'Eglise de Digne. Il ne pouvoit revenir de son étonnement, & ne se lassoit point d'admirer la modestie de ce grand homme, qui pendant tout son voyage n'avoit pas dit un mot qui eût pu le faire connoître. Il lui demanda avec instance son amitié, & eut soin de la cultiver pendant toute sa vie.

Notre Philosophe étoit à peine arrivé en Provence, qu'on s'apperçut à Paris de son absence. Tous les Gens de Lettres lui écrivirent pour le prier de ne pas prétérer le féjour de la Province à celui de la Capitale où il étoit si désiré. »Venez, lui mar-» quoit Chapelain, nous vous furvrons dans » les cieux & dans le centre de la terre; » vous nous expliquerez les causes de tou-» tes choses, & nous deviendrons sages » en vous écoutant ». Malgré ces sollicitations, il demeura tranquille chez lui. La raison de cette sorte de retraite est singuliere. C'est qu'un Seigneur qui aimoit autant notre Philosophe qu'il l'estimoit, vouloit qu'il logeat drns son Hôtel, qu'il y vécût comme son propre frere, & qu'il acceptât une pension de mille écus. GAS-SENDI aimoit trop la liberté & l'indépendance pour la mettre à prix. Son ame grande & élevée auroit trop soussert de contracter des obligations sans être en état de les reconnoître. Un état libre & médiocre lui paroissoit présérable à toutes les richesses qu'il auroit pu tenir des libéralités de quelqu'un; & les Grands n'étoient à ses yeux que des hommes ordinaires, qui n'étoient pas assez puissans pour acheter la liberté d'un Philosophe.

Des occupations continuelles ne laiffoient pas à GASSENDI le temps de regretter le séjour de Paris. M. Diodati lui envoya de Londres un Livre nouveau intitulé: De la vérité, en tant qu'elle est distincte de la révélation, du vraisemblable, du possible & du faux, par Milord Hebert, en le priant de l'examiner. C'est un Ouvrage trèshardi, dans lequel on trouve des semences de déisme, soutenues d'un ton avantageux, qui annonce un Auteur peu disposé à souffrir patiemment une critique, quelque raisonnable qu'elle fût. Notre Philosophe lut ce Livre, & ne le goûta point. Il répondit à M. Diodati, que quoiqu'il eût mérité les éloges du Pape & de plusieurs graves personnages, il n'en étoit pas moins répréhenfible, & en général fort médiocre. Milord,

lui écrit-il, me semble être allé un peu vite; & avoir un peu trop bonne opinion de son fait : il semble même excéder aux louanges qu'il se donne à lui-même & à son Ouvrage, comme si tous ceux qui l'ont précédé étoient des aveugles. J'en ai certes en moi-même, si je l'ose dire, une sorte de compassion, & principalement quand je considere que cet Ouvrage n'est qu'une espèce de Dialectique qui peut bien avoir sa recommandation, mais qui n'empêche pas qu'on n'en puisse forger cent autres de pareille valeur, & même de plus grande. Son dessein étoit de laisser là ce Livre pour ce qu'il valoit : mais M. Peyresc s'étant joint à M. Diodati pour l'engager à le réfuter, il composa une critique qu'il communiqua en manuscrit à quelques Savans, & particulierement à Milord Hebert, & qui n'a été imprimée qu'aprèssa mort sous ce titre: AdLibrum D. Eduardi Heberti Angli de veritate, Epistola.

Cetravail fini, il s'amusa à faire des expériences sur les yeux de quelques animaux particuliers, comme Tons, Lamies, Dauphins, Bœuss, Moutons, Chats, Chat-huants, &c. & il découvrit que la concavité de l'œil, qui embrasse les humeurs vitrée, cristalline & aqueuse, est un vrai miroir concave, qui seul représentant les objets renversés, les peint en leur forme naturelle, après que ces mêmes objets ont été renversés par le cristallin. Il étoit alors à Aix, où il suivoit un procès qu'il avoit sur la Prevôté de Digne, & il logeoit chez son ami M. Peyresc. Ce Magistrat, charmé de la découverte qu'il venoit de faire sur les yeux des animaux, voulut qu'il examinât aussi ceux des hommes. Il demanda au Parlement le cadavre d'un criminel condamné à être pendu; & comme c'étoit un homme qui ne négligeoit rien de ce qui pouvoit con-tribuer au progrès des Sciences, il résolut de chercher en même temps sur ce cadavre les veines lactées, qui depuis la découverte d'Harvée sur la circulation du sang, excitoient la curiosité des Physiciens. Pour mieux réussir dans cette expérience, il recommanda au Concierge de bien faire manger le criminel avant qu'on lui lût son Arrêt. Le cadavre fut porté au Théâtre public des Anatomies; & GASSENDI, accompagné de M. Peyrese, commença par chercher ces veines, les découvrit & les examina pendant long-temps. Ayant attaché le principal tronc des boyaux, il en fit ouvrir plusieurs, & il en sortit du lait.

Après avoir demeuré une année à Aix, GASSENDI se retira à Digne, & il en partit bientôt pour faire un petit voyage dans quelques lieux de la Provence, remarqua-

bles par des curiofités particulieres. Il fut d'abord au Village de Sillans, à une lieue de Notre Dame des Graces, afin d'observer un Iris continuel que forme dans cet endroit le brisement & l'éparpillement d'une eau qui tombe dans un lac, d'un rocher haut d'environ douze à quinze toises. Il alla ensuite à Fréjus, où il examina les restes d'un amplithéâtre & des aqueducs construits par les Romains; & delà il se rendit à la fontaine de Colmars, qu'il défiroit voir depuis long-temps, à cause de son flux & reslux. Elle est en face d'une montagne, & a la riviere de Verdon d'un côté, & la Ville de l'autre. L'eau fort en biais à travers une petite ouverture d'un rocher. Elle croît & décroît par intervalle, & elle coule plus abondamment & plus souvent au Printemps qu'en toute autre saison. Notre Philosophe observa tous ces phénomènes, & travailla à en expliquer la cause.

De retour chez lui, M. Peyresc l'engagea à vérisser l'observation de Pytheas sur l'écliptique. Pytheas étoit un Astronome de Marseille, qui avoit déterminé l'obliquité de ce cercle, il y avoit près de deux mille ans. M. Peyresc voulut vérisser cette observation, & mena à cet effet notre Philosophe à Marseille. Strabon & Polybe en avoient attaqué la justesse, à cause de quelque différence qu'on y avoittrouvée avec celle d'Hypparque; mais GASSENDI la justifia pleinement, & composa l'apolo-

gie de Pytheas.

M. Peyresc fit ensuite assembler les plus habiles Pilotes de Marseille, pour qu'ils poposassent à notre Philosophe les difficultés qu'ils trouvoient dans le voyage de Crète en Chypre, & de Chypre en Alexandrie. Après qu'ils avoient doublé la Sardaigne, les bords de l'Afrique & l'Isle deMalthe, au lieu d'aborder l'Isle de Crète en droiture, ils prenoient à gauche, en s'écartant du droit chemin. GASSENDI examina leurs cartes marines, & trouva que les degrés de longitude étoient altérés, & que la distance de Malthe jusqu'à Crète n'étoit pas si grande que les Auteurs de ces cartes l'avoient cru. Il exhorta les Pilotes à oublier absolument les distances marquées dans leurs cartes, & à fixer eux-mêmes celles d'un lieu à un autre de proche en proche, ainsi qu'ils les avoient remarquées dans leurs voyages; de sorte qu'il fut convenu qu'on retrancheroit environ soixante-fix lieues de Marseille à Alexandrie de Syrie.

Ce fut ici le dernier ouvrage auquel coopéral'illustre M. Peyresc. A son arrivée à Aix, il tomba malade, & mourut le 14 Juin 1636, âgé de cinquante-six ans, uni-

versellement regretté de tous les Savans, dont il étoit l'appui & le Mécène. Il n'oublia pas son ami dans son testament. Il lui sit présent de cent volumes à son choix, de tous ses instrumens de Mathématiques, & du portrait de Wendelin, savant Astronome Flamand. Cette perte affligea si fort notre Philosophe, qu'il resta une année entiere sans rien faire. Seulement il fit part à Galilée du sujet de sa douleur, & tâcha de le consoler d'avoir perdu un œil. On lit dans cette lettre ce paradoxe: Nous ne voyons distinctement les objets que d'un œil, quoiqu'ils soient ouverts tous les deux. Devenu plus tranquille, il mit la derniere main à un Traité sur la communication du mouvement, qu'il avoit commencé depuis long temps. Ce Traité intitulé, De motu impresso à motu translato, & divisé en trois lettres, contient la folution des principales difficultés du mouvement en général, & en particulier de celui de la terre. Il est comme établi sur ce théorême : Si le corps sur lequel nous sommes est transporté, les mouvemens que nous faisons nous paroissent arriver, & arrivent en effet de la même maniere que si ce corps étoit immobile. De-là il étoit aifé de conclure que le Soleil doit paroître se mouveir, quoiqu'il soit immobile, dès que la terre se meut autour de lui. C'étoit auffi

aussi la pensée de l'Auteur: mais le malheur de Galilée (a) avoit sait de si sortes impressions sur son esprit, qu'il craignoit de s'expliquer ouvertement. Je sai, dit-il, que ceux qui soutiennent le seniment de Copernic, expliquent sort solidement les endroits de l'Ecriture, touchant le repos de la terre & le repos du soleil; mais voyant que des gens qui ont une grande autorité dans l'Eglise leur donnent un sens dissérent, je ne rougis pas de les suivre & de captiver mon entendement en cette occasion, non que je compte leur décision comme un article de soi, mais je le regarde comme un grand préjugé.

Pendant qu'il vivoit ainsi dans le fond de la Provence, absorbé dans l'étude de la Philosophie, les Prélats de la Province d'Embrun songeoient à le faire nommer Agent du Clergé. Un Seigneur qui l'aimoit beaucoup (le Comte d'Alais) en sui instruit, & se donna, sans en être prié, tous les mouvemens nécessaires pour faire réussir cette affaire. Il en écrivit à tous les Evêques de la Provence, leur saisant valoir le mérite de celui pour qui il s'intéressoit. Presque tous promirent leur voix lors

<sup>(</sup>a) Galilée fut détenu long-temps dans les ptisons de l'inquistion, pour avoir soutenu ce sentiment. On verra le détail de cette affaire dans l'histoire de ce grand homme, qu'on trouvera dans la classe des Mathématiciens.

de la nomination. Ce qu'il y a de fingulier, c'est que l'Evêque de Digne, qui étoit plus à portée que tous les autres d'estimer notre Philosophe, forma les plus fortes oppositions. Il est vrai qu'il eut le chagrin de n'être pas écouté. Gassendi eut presque toutes les voix, quoique le neven du Président de l'Assemblée sût en concurrence avec lui. Il falloit encore faire agréer cette nomination par l'Assemblée du Clergé de France, qui étoit convoquée à Paris; & le Comte d'Alais craignant les brigues du neveu du Président pour saire resuser cet agrément, força notre Philosophe à partir pour cette Ville, afin de prévenir l'effet de ses sollicitations. L'Assemblée sut transférée à Mante. GASSENDI y alla. Dès le premier jour son affaire sut proposée. On nomma des Commissaires dupremier & du second ordres pour l'examiner. Cet appareil, qui annonçoit des intrigues & des cabales, déplut si fort à GASSENDI', qu'il céda son droit à son compétiteur, moyennant la somme de 8000 livres qui lui fut promise', & qu'il ne toucha jamais.

Après cet accommodement, il revint à Paris, & ne songea plus qu'à voir ses anis. Le P. Mersenne sut sur-tout charmé de le revoir. Il étoit venu justement dans le temps que ce Minime cherchoit des Savans

qui voulussent proposer à Descartes des objections sur ses Méditations Métaphysiques (a). Notre Philosophe s'excusa d'abord de ne pouvoir le faire. Il donna pour raison de ce resus, que Descartes dans son Traité des Météores avoit parlé des parhélies fans daigner le citer, quoiqu'il n'eût eu communication de ce phénomène que par son canal. Le Pere Mersenne fit connoître à Descartes la faute qu'il avoit faite de ne pas parler de GASSENDI dans son Ouvrage; & ce grand homme en convenant de son tort, ne put s'empêcher d'admirer la modération qu'avoit eue notre Philosophe de retenir sa plainte pendant plus de trois ans. Celui-ci parut oublier cette inattention; & pour contenter le Pere Mersenne, il travailla à résuter les Méditations Métaphyfiques. Il se souvint un peu dans sa réfutation de l'oubli de Descartes, malgré l'espèce de réparation qu'il en avoit reçue. Sa dissimulation étoit pourtant si fine & si approchante de la modestie, qu'il n'y eut presque que Descartes qui la reconnut. Ce grand homme y répondit. Il loua le style de l'Auteur qui lui parut très-beau & très-agréable, & soutint qu'il avoit cependant moins employé les raisons d'un Philosophe pour réfuter ses opi-

<sup>(</sup>a) Voyez l'Histoire de Descartes, qui suit.

nions, que les artifices d'un Orateur pour les détruire. Il fit ensuite parler l'esprit & la chair, comme si c'étoient deux personnages qu'il eût voulu introduire sur la scène. GASSENDI crut se reconnoître sous celui de la chair; & quoique Descartes le qualitiât de » parfait Philosophe, de per-» fonnage autant recommandable par l'in-» tégrité de ses mœurs & la candeur de son » esprit, que par la profondeur & la subti-» lité de sa doctrine »; qu'il lui assurât » que son amitié lui seroit très-chere, & » qu'il tâcheroit de la mériter de plus en » plus »; quoique Descartes, dis-je, fit ces protestations, cette reconnoissance de la chair blessa beaucoup notre Philosophe. De mauvais esprits voulurent profiter de cette occasion pour l'aigrir contre son adversaire; mais il se contenta de s'en plaindre au Pere Mersenne. Ce Minime en fit part à Descartes, qui fit une réponse amere, dont GASSENDI fut très-mécontent. » Il me semble, dit-il, que M. GASSENDI » seroit fort injuste, s'il s'offensoit de la » réponse que je lui ai faite; car je n'ai eu » soin que de lui rendre la pareille, tant à » ses complimens qu'à ses attaques, quoi-» qu'il ait en l'avantage sur moi, en ce que » j'ai toujours oui dire que le premier coup wen vaut toujours deux; de sorte que

» quand je lui aurois rendu le double, je » ne l'aurois que justement payé. Il se peut » faire qu'il soit touché de mes réponses, à » cause qu'il y reconnoît la vérité; mais » pour moi je ne l'ai point été des objec-" tions par une raison contraire: si cela est, » ce n'est pas par ma faute ». Notre Philosophe trouva cette réponse tout à la fois fiere & désobligeante. Il dissimula pourtant la peine qu'elle lui faisoit, & attendit un moment plus favorable pour s'expliquer avec son Auteur. La mémoire de son illustre ami M. Peyrese, qui lui étoit si chere, dissipa son chagrin. Il pensoit depuis sa mort à composer la vie de ce grand Magistrat; & pour oublier cette petite altercation, il se livra entierement à ce travail. Cette vie divisée en six livres, parut en 1641 sous les auspices du Comte d'Alais. On y voit avec plaisir l'exposition du savoir de M. Peyresc, de son amour pour toutes les belles connoissances, de son travail infatigable pour le progrès des Sciences & des Beaux-Arts, & de sa libéralité vraiment royale pour tous les Savans. Cet ouvrage fut universellement applaudi. Le Chancelier Seguier, qui le lut d'abord qu'il parut, manda deux fois GASSENDI chez lui pour lui en témoigner sa satisfaction. Le Prince de Condé le trouva si beau, qu'il voulut voir son Auteur

pour le combler d'éloges & de politesses Notre Philosophe reçut ces complimens comme il le devoit, & tâcha de bien mériter de plus en plus des humains par des

productions utiles.

ce Il travailloit depuis long-temps à la vie d'Epicure, à laquelle il vouloit joindre fon apologie & l'analyse de sa doctrine; & il avoit formé la résolution de finir enfin cet Ouvrage, lorfqu'il apprit la mort de Galilée. Cette nouvelle affligeante lui rappella que dans son Traité de la communication du mouvement il avoit promis deux lettres sur l'accélération des graves dans leur chute. C'étoit le développement de la théorie de Galilée à ce sujet. Le Recteur du Collége des Jésuites de Dijon, nommé le Pere Cazré, attaqua cet Ouvrage, & soutint que la doctrine que l'Auteur adoptoit étoit établie sur un faux raisonnement. Notre Philosophe ne sut pas de cet avis. Il combattit avec sorce les attaques de ce Jésuite, & soutint sans ménagement le mouvement de la terre. Les preuves étoient convaincantes. Cependant M. Morin, Professeur de Mathématiques au Collége Royal, en jugea autrement. Il fit une visite à GASSENDI, & lui annonça qu'il alloit à la campagne pour achever un Traité contre le mouvement de la terre. Le Pere Mersenne & quelques

autres Savans qui furent instruits de ce projet, voulurent l'en faire désister; mais il prit leur conseil en mauvaise part, & se brouilla avec eux. Notre Philosophe fut sur-tout enveloppé dans cette disgrace, parce que M. Morin croyoit qu'il étoit le chef de ses adversaires. Ce fut aussi à lui qu'il adressa ses coups. Il publia son Traité sous ce titre : Alæ telluris fractæ, (Les aîles de la terre brifées), dans lequel il parla de GASSENDI avec autant d'aigreur que d'impolitesse. Gassendi répondit à cet écrit par une lettre, qui est la quatrième, qui compose son Traité de la communication du mouvement. Il y fait voir d'abord que M. Morin lui disoit des injures sans aucune raison. Il examine ensuite le flux & le reflux de la mer, & le mouvement de la terre. On lit après cela des Prolégomènes sur le mouvement. Et 'il traite en dernier lieu de la chute des graves. Ce fut là le premier acte d'hostilité que GASSENDI fit contre M. Morin. Il eut peu de temps après bien d'autres torts. Le Professeur du Collége Royal étoit grand partisan de l'Astrologie, & il soutenoit que c'étoit une vraie science. Il croyoit aussi avoir fait la découverte des longitudes; & il vouloit que notre Philofophe fût Astrologue, & qu'il approuvât

fa découverte : il s'adressoit mal. Gas-SENDI méprisoit l'Astrologie. Il ne vouloit point encore donner son approbation à la prétendue découverte de M. Morin. L'amour propre de celui-ci en sut blessé, & il ne put lui pardonner ce resus. Malgré sa colere, il estimoit tant Gassendi, qu'un ami commun lui ayant proposé de se réconcilier avec lui, il sit toutes les démarches nécessaires pour cela. Notre Philosophe répondit très-gracieusement à ses préventions, & la paix sut bientôt conclue.

Une chaire de Mathématiques au Collége Royal étant devenue vacante dans ce temps-là, le Cardinal de Richelieu l'en nomma Professeur. Notre Philosophe la refusa d'abord, parce qu'il vouloit désormais vivre tranquille fans foins & fans embarras: mais le Cardinal le pressa d'une maniere si obligeante, qu'il ne put se dispenser de l'accepter. Il en prit possession le 23 Novembre de l'année 1645, par une harangue latine qu'il prononça en présence du Cardinal & de plusieurs personnes de la premiere distinction. Il fit dans cette harangue l'éloge de tous les Professeurs, & particulierement celui de M. Morin qui devenoit son Collegue. Elle sut imprimée la même année avec le titre d'Oratio inauguralis, in-4°.

Pendant

Pendant qu'il tâchoit de vivre en bonne intelligence avec tout le monde, on ne cessoit de l'animer contre Descartes. Il se fouvenoit lui-même que ce grand homme dans sa réponse l'avoit appellé chair (caro), & cette expression lui tenoit fort au cœur. Ce fut une raison de plus pour répliquer à cet illustre adversaire. Il publia donc des instances qui sont terminées par ces paroles remarquables: En m'appellant chair, dit-il à Descartes, vous ne m'ôtez pas l'esprit; vous vous appellez esprit, mais vous ne quittez pas votre corps. Il faut donc vous p.rmettre de parler selon votre génie : il suffit qu'avec l'aide de Dieu je ne sois pas tellement chair, que je ne sois encore esprit; & que vous ne soyiez pas tellement esprit, que vous ne soyiez aussi chair; de sorte que nivous, nimoi, nous ne sommes ni au-dessus, ni au-dessous de la nature humaine. Si vous rougissez de l'humanité, je n'en rougis pas.

Tous les Savans virent avec douleur cette rupture ouverte entre les deux plus grands Philosophes du siècle. M. l'Abbé d'Estrées, qui sut ensuite Cardinal, grand amateur des Sciences, étoit sâché que cette brouillerie sormât une espéce de schisme dans la République des Lettres. Il se donna tous les mouvemens nécessaires pour les réconcilier. La chose n'étoit pas

Tome III.

difficile. Il s'agissoit de réunir deux Philosophes qui s'estimoient mutuellement. Pour parvenir à cette réunion, il les invita à dîner avec plusieurs de leurs amis communs, tels que le Pere Mersenne, M. de Roberval, l'Abbé de Maroles, &c. GAS-SENDI fut le seul qui ne se trouva pas à ce festin. Une incommodité qui lui étoit survenue pendant la nuit, l'empêcha de sortir. Mais après le dîné, M. l'Abbé d'Estrées mena toute la compagnie chez notre Philosophe; & ce fut-là que nos deux adversaires s'embrasserent. Dès que sa santé lui permit de sortir, GASSENDI sut rendre sa visite à Descartes. Ils s'accuserent de trop de crédulité de part & d'autre, & cimenterent pour toujours les affurances d'une

amitié constante & réciproque.

Le premier usage que notre Philosophe sit de sa santé & de son loisir, sut de mettre ensin la derniere main à son Ouvrage sur la Philosophie d'Epicure. Il le publia en 1649 en trois volumes in-folio, sous ce titre: Devitâ, moribus & placitis Epicurii, seu animadversiones in decimum Librum Diogenii Laertii; c'est-à-dire, De la vie, des mœurs & des opinions d'Epicure; ou Remarques sur le dixième Livre de Diogene de Laërce. Cet Ouvrage est diviséen huit Livres. Les deux premiers contiennent la vie d'Epicure. Il fait son apologie au troisième, & le venge

des calomnies de Zenon & des Stoiciens. Il le justifie ensuite sur les reproches d'incontinent & de voluptueux qu'on lui a faits. Il nous apprend dans les autres Livres, que le jardin de ce Philosophe n'étoit rien moins qu'un lieu de débauche, quoique plusieurs semmes y demeurassent, & que l'étude de la Philosophie étoit l'unique occupation de tous ceux qui y habitoient avec lui. Enfin le huitième & dernier Livre contient une exposition des avantages qui reviennent aux hommes de la culture des Arts libéraux, contre le sentiment d'Epicure.

GASSENDI fit beaucoup de corrections & d'additions à cette composition. Il voulut examiner plus particulierement la doctrine & les sentimens du Philosophe d'Athènes. Il s'engagea ainfi dans un travail qui devint insensiblement un juste volume, & qui forma une espéce de cours de Philosophie, divisé en trois parties, l'une destinée à la Logique, la feconde à la Physique, & la troisiéme à la Morale.

Notre Philosophe étoit alors en Provence, où sa santé l'avoit obligé de se rendre pour respirer l'air natal, & il tan it imprimer ses ouvrages à Lyon. Sa réputation étoit alors dans son plus haut période. Quoiqu'il ne fût plus sur le théâtre

éclatant de Paris, où le mérite est au grand Jour, il n'en étoit pas moins recherche de toutes les personnes éclairées tans distinction d'état. Il recevoit journellement des témoignages d'estime par des lettres extrêmement polies. La Reine Christine, qui vouloit connoître les plus grands Philoso-phes, parloit souvent de lui à M. Bourdelot, son premier Médecin; & c'étoit avec tant d'intérêt, que celui-ci crut devoir l'écrire à Gassendi, afin qu'il lui en marquât sa sensibilité. C'est aussi ce que sit notre Phi-losophe. Il adressa à la Reine de Suede une lettre, dans laquelle il éleve les qualités de cette Princesse par les louanges les plus délicates. La Reine répondit à ces complimens par des verités très-flatteuses.» Vous » êtes si généralement honoré & estimé, » lui répond-elle, de tout ce qui se trouve » de personnes raisonnables dans le mon-"de, & on parle de vous avec tant de vé-» nération, que l'on ne peut, sans se faire » tort, vous estimer médiocrement. Ne » vous étonnez donc pas s'il se trouve au » bout du monde une personne qui se voit » intéressée à vous estimer infiniment, & » ne trouvez pas étrange qu'elle ait suborné " vos propres amis pour vous faire con-» noître qu'elle ne s'éloigne pas des sentimens de tout le genre humain, lorsqu'il "est question de donner à votre mérite une estime non commune... Souffrez que mes lettres interrompent quelquesois vos méditations & votre loisir. Je vous consulterai comme l'oracle de la vérité pour m'éclairer de mes doutes... & croyez que je ne serai jamais ingrate envers vous, & que je veux cultiver avec
foin l'estime & la bienveillance d'un si
grand homme que vous êtes «.

Le but de toutes ces politesses étoit d'engager notre Philosophe à aller demeurer à Stockholm auprès de la Reine. Il répondit à cette invitation par une seconde lettre à Christine, pleine d'esprit & de modestie, dans laquelle il s'excuse de ne pouvoir faire ce voyage sur son âge avancé, sur ses insirmités continuelles, & sur l'habitude qu'il avoit de vivre dans un climat

plus tempéré que celui de la Suede.

Malgré ces infirmités, sa tête étoit si faine, & son ardeur pour l'étude si grande, qu'il composa & publia presque coup sur coup une multitude d'Ouvrages. Ce sut d'abord la vie de Tycho-Brahé, celle de Copernic, de Puerbachius & de Régiomontanus, savans Astronomes. Parurent ensuite une Notice de l'Eglise de Digne, un Traité de la Musique, & une nouvelle édition du Traité des Sesterces, qu'il avoit déja publié

N iij

avec ses appendices sur le dixiéme livre de Diogene de Laërce. Le Traité de la Musique est diviséen cinq chapitres. Il la définit l'art de chanter & de varier sa voix selon les différentes inflexions. Dans le corps de l'Ouvrage il traite des divers genres de Musique, des tons, des modulations qu'elles ont ensemble. Le Traité des Sesterces qui est court, mais sort exact, est très-utile pour la connoissance des monnoies. L'Auteury sixe l'once de l'argent à soixantequatre s. tournois, suivant l'Edit de 1636, & évalue les Sesterces à leur juste prix.

Tous ces travaux dont on avoit été instruit à Paris, avant même qu'ils fussent publics, firent juger aux amis de GASsendi, que sa santé étoit rétablie, & ils ne cesserent de l'obséder pour le faire revenir en cette Ville. Il céda enfin à leurs sollicitations, & partit dans le mois de Mai de l'année 1653. Sa présence fit grand plaisir à tous les Savans. On le regardoit comme un homme ressuscité. Il écrivit lui-même à M. Windelin: Me voicirevenu non de l'Achéron, mais des portes de la mort. Je suis bien rétabli d'une longue & dangereuse maladie qui m'a détenu plusieurs années en Provence. Cependant, malgré cette apparence d'un parfait rétablissement, il retomba malade, & devint si foible, qu'il fut obligé de se priver de ses entretiens avec ses amis, & du plaisir de l'étude. Il gagna encore peu par ce régime. Sa santé dépérissoit à vue d'œil, & il languît ainsi jusqu'au mois de Février 1655, où sa maladie se déclara tout-à-fait par une colique furieuse, qui fut suivie d'un flux de ventre immodéré & d'un vomissement violent. M. Gui-Patin lui fit administrer quelques remedes qui calmerent son mal. Il passa même l'Eté assez tranquillement. Mais au commencement de l'Automne sa maladie se déclara d'une maniere si violente, que les meilleurs médicamens n'opererent aucun soulagement. Les plus célebres Médecins, qui étoient tous de ses amis, ne le quittoient point. Ils avoient déja fait faire de concert neuf saignées au malade, qui en étoit extrêmement affoibli. Le plus vieux des Médecins lui ayant tâté le pouls, opina qu'il ne falloit plus réitérer la faignée. Un autre Médecin fut de même avis : mais un troisiéme embrassa l'opinion contraire, & la défendit avec tant de véhémence, qu'il entraîna tous les autres dans son sentiment. Le malade fut donc faigné pour la dixiéme fois. Trois autres saignées suivirent encore celle-ci; de forte que son Secretaire, allarmé de cette grande perte de fang,

voulut en ép rgner une cinquiéme par un mensonge officieux: mais il en sut sévérement réprimandé, & son maître n'en

fut taigne que plus copieusement.

GASSENDI, épuisé par tant de saignées, comprit que les Médecins n'entendoient rien à ton mal, & qu'il n'y avoit aucun espoir de guérison. Lorsque le Chirurgien se présenta pour le saigner de nouveau, il dit à son Secretaire, en donnant fon bras: Il vaut mieux s'endormir paisiblement dans le Seigneur, que de perdre la vie avec de plus vifs sentimens. Il fit après cela appeller son Confesseur, & reçut le Viatique. Gui-Patin s'étant approché de son lit après la Communion pour lui conseiller de mettre ordre à ses affaires; il leva gaicment la tête, & lui dit à l'oreille: omnia pra cepi: atque animo mecum anteperegi. Ses forces s'affoiblirent au point qu'on ne pouvoit presque plus entendre ce qu'il disoit : & comme il s'apperçut qu'il touchoit à fon dernier moment, il porta la main de son Secretaire sur son cœur, en lui disant ces mots, qui furent les dernieres paroles qui sortirent de sa bouche: Voilà ce que c'est que la vie de l'homme. Il expira le 24 Octobre 1655, à quatre heures après-midi, âgé de soixante-trois ans & neuf mois.

On a écrit que notre Philosophe avoit

terminé sa carriere d'une maniere moins élifiante, & qu'il avoit dit avant que de mourir: Je ne sai qui m'a mis au monde, j'ignore quelle est ma destinée, & pourquoi L'on m'en tire. Mais l'Auteur de sa vie (le Pere Bougerel) l'a lavé assez bien de cette accusation. Cet Historien s'est appliqué aussi à le justifier des reproches qu'on lui fait de n'avoir point eu de religion, & d'avoir été lié très étroitement avec des esprits forts qui ne croyoient rien. M. Morin disoit: » Savez-vous pourquoi il dissi-» mule ? C'est par crainte du feu, metu ato-» morumignis. Mais c'étoit un ennemi déclaré de GASSENDI, qui doit être tenu pour suspect. Le reproche le plus sérieux & le plus important qu'on lui a fait sur son orthodoxie, est celui de M. Arnauld. Dans son Livre sur Epicure, notre Philosophe a écrit, qu'il n'y a point de preuves solides qui nous empêchent de croire que notre ame n'est distinguée de notre corps, que comme (un corps subtil l'est d'un corps grossier; & M. Arnauld a eu raison de soutenir que cela étoit très-répréhenfible. Oui, fans doute, chrétiennement parlant : mais GASSENDI écrivoit en Philosophe, & faitoit abstraction des vérités de la Religion, qu'il a toujours respectées.

Deux jours après son décès, on le porta

à la paroisse de saint Nicolas des Champs. Un grand concours de monde, des personnes de la premiere distinction, & presque tous les Savans qui étoient dans Paris, affisterent à ses obseques. M. de Montmort, Maître des Requêtes, l'un des quarante de l'Académie Françoise, les avoit ordonnées. Ce digne ami le fit enterrer à la chapelle saint Joseph, dans le tombeau de sa famille, auprès de Guillaume Budée, son grand oncle, & le plus savant homme de son siécle. Il fit ensuite élever un mausolée fur sa tombe, au-dessus duquel est son buste en marbre blanc, soutenu par une table de marbre noir, sur laquelle on lit cette épitaphe: Petrus GASSENDUS, Diniensis civis, ejusdem Ecclesiæ Prapositus, Sacra Theologia Doctor, in Academia Parisiensi Regius Mathematicarum Professor; hic requiescit in pace; qui natus est anno Christi 1598, die 11 Kalend. Februarii. Obiit 1655, die Kalend. Novemb. Depositus est 7 Kalend. Henricus Ludovicus HALBER-TUS DE MONTMORT, Libellorum Supplicum Magister, viro pio, sapienti, docto, amico suo, & hospiti posuit (a).

La mort de GASSENDI consterna toute

<sup>(</sup>a) L'Auteur de la Vie de Gassendi a rapporté une autre épitaphe, composée par quatre de ses disciples, qui est très-belle.

l'Europe savante. Presque tous les Gens de Lettres répandirent des pleurs sur son tombeau. Le Successeur de ce grand homme dans la Prévôté de Digne, prononça son Oraison sunebre dans la Cathédrale de cette Ville. L'Eglise étoit remplie, & on n'y entendoit que des gémissemens. Les vieillards aussi attendris que les autres, convinrent qu'ils n'avoient jamais vu une consternation si générale.

Notre Philosophe méritoit bien ces larmes & ces regrets. Une simplicité ingénue, une politesse aisée, une candeur aimable, & une conversation également enjouée & instructive, lui avoient gagné le cœur de toutes les personnes qui l'avoient connu; & il avoit acquis l'estime des Savans & des hommes bien nés par la beauté & la délicatesse de son esprit, par fon grand sens, par une étude continuelle, par un travail assidu, par sa méthode singuliere de découvrir la vérité, par la profondeur & la variété de ses connoissances, enfin par l'excellence de ses productions & l'intégrité de ses mœurs. Toutes ces qualités étoient moins l'ouvrage de la nature que celui de l'art. S'il, avoit reçuen naissant d'heureuses dispositions, il les avoit aussi cultivées avec grand foin. Il se levoit à trois heures du

neuf & dix.

Il s'énonçoit d'une maniere agréable, & avoit des reparties fines. Lorsqu'on le prioit de dire son avis sur quelque question, il s'excusoit sur les bornes de son esprit, exagéroit son ignorance; & quand il étoit forcé de s'expliquer, c'étoit toujours avec une sage désiance. A l'arrivée des Gens de Lettres, il se contentoit de leur donner des marques de bienveillance, sans chercher à surprendre leur estime par ses discours. Toute son étude ne tendoit qu'à devenir plus savant & meilleur. Ausil avoit-il mis sur ses livres ces paroles, sapere aude.

Il vécut fans ambition & presque sans fortune. Une égalité d'ame admirable le mettoit au-dessus de tous les événemens de la vie. C'étoit un vrai sage, que rien n'étoit capable d'émouvoir. Il étoit pré-

paré à tout. Il ne se mit jamais en colere. On le trouvoit toujours doux, poli, complaisant, ennemi des brouilleries, des divisions, des querelles. Son érudition étoit prodigieule. Ses connoissances embrassoient toutes les sciences, & son style pur, élégant & nourri des bons Auteurs du siécle d'Auguste, rendoit agréable tout ce qu'il écrivoit. Ensin c'étoit un Philosophe par excellence, aussi vermeux que savant.

Métaphysique de GASSENDI, ou Système sur la nature & les fonctions de l'aine.

Avant que l'Eglise eût défini l'ame, on la croyoit corporelle. On lit dans les anciens Conciles : "Des Anges & des » Archanges & de leurs puissances, aux-» quelles j'ajoute nos ames, ceci est le » sentiment de l'Eglise Catholique, que vé-» ritablement ils sont inintelligibles, mais » qu'ils ne sont pourtant pas invisibles, & » destitués de tout corps, comme vous » autres Gentils le croyez; car ils ont un » corps fort délié, soit d'air, soit de feu «. Tertullien étoit aussi de ce sentiment. Il disoit que l'ame ne seroit rien, si elle n'étoit corps; & que tout ce qui est ou existe. est corps à sa maniere. Ce qui a fait avan-

cer à Saint Augusin, que Tertullien a cru que l'ame étoit corps, parce qu'il n'a pu la concevoir incorporelle, & qu'il craignoit que si elle n'étoit pas corps, elle ne fût rien. Il est décidé aujourd'hui que l'ame est un esprit. Mais en raisonnant làdessus suivant les lumieres naturelles, on peut dire que l'ame est une chose qui étant dans le corps, fait que l'animal est dit vivre & exister, comme il est dit mourir lorsqu'elle cesse d'y être. Car la vie est comme la présence de l'ame dans le corps, & la mort en est comme l'absence.

Mais qu'est-ce que cette chose qui forme l'ame? C'est un être qui, quoiqu'imperceptible à la vue, peut néanmoins être apperçu par l'entendement, en faisant réflexion sur la chaleur, la nutrition, le sentiment, le mouvement & les autres fonctions de l'animal, qui ne peuvent avoir lieu sans un principe récl & effectif.

Ce sera une espèce de feu très-atténué, ou une sorte de petite flamme, qui, tant qu'elle est en vigueur, ou qu'elle est allumée, fait la vie de l'animal, lequel meurt lorsqu'elle s'éteint Afin que cette flamme puisse agir, il faut qu'il y ait dans le corps de petites cavités, & de petits pasfages libres & ouverts, dans letquels elle s'infinue & se meuve librement. Il doit

y avoir aussi dans cette petite flamme de petits espaces, pour qu'elle puisse tou-

jours garder sa mobilité.

Cette supposition que l'ame est une petite flamme n'est pas absolument gratuite. On la foutient par plusieurs preuves. Premierement, la chaleur qui est fort sensible dans l'animal, demeure autant dans le corps que l'ame y demeure, & périt lorsqu'elle cesse d'y être. En second lieu, cette flamme exige une nourriture comme celle d'une lampe, sans quoi elle s'éteint: ce qui oblige l'animal à lui fournir des alimens pour l'empêcher de s'éteindre, c'està dire, pour ne pas mourir. Le mouve-ment continuel du cœur & des artères qui lui sont adhérentes, fournit la troisième preuve. Car cette matiere grasse & inflammable étant contenue dans le sang, il saut que le sang soit continuellement agité pour ne passe restroidir & se cailler, soit au-dedans du cœur, qui est comme le foyer de la chaleur naturelle, soit dans les artères, qui, comme autant de canaux, distribuent par tout le corps le feu qu'elles ont tiré du cœur. On prouve en quatriéme lieu, par l'action des poumons & la né-cessité de respirer, l'existence de cette petite flamme. En effet, les poumons ne servent pas seulement au cœur de souf-

flets qui entretiennent son mouvement; par lequel cette flamme est excitée & entretenue, mais encore la temperent par le mélange de quelque portion d'air, afin que les vapeurs fuligineuses qui s'exhalent du sang, soient chassées au dehors par l'expiration, & n'étoussent pas ce petit feu. Cinquiémement, la force qu'a l'ame de mouvoir le corps, ne peut venir que du feu, cet élément étant feul capable par sa grande agilité de produire de grands essets. Enfin une derniere, mais forte preuve de l'existence de ce seu, c'est l'agitation continuelle de la fantaisse, qui empêche que les images des choses ne s'y reposent jamais. Aussi l'animal pense sans cesse en veillant & en dormant, comme on en peut juger par les songes. C'est-là une marque que l'ame est dans un mouvement continuel comme le seu; & on ne peut concevoir que cette grande activité puisse convenir à l'ame, fans qu'elle ne soit elle-même quelque petite flamme ou une espèce de petit feu qui ne soit jamais en repos.

L'ame fent; & pour avoir le fentiment, il faut qu'elle ne soit pas une substance simple & uniforme, mais une tissure de plusieurs tissures différentes, dont il y en a quelques-unes qui peuvent manquer ou

êtrε

être épuisées comme dans un animal usé de vieillesse. Cela ne suffit pas encore pour produire le sentiment. Il faut aussi que l'organe dans lequel elle est comme ensermée, agisse lorsqu'elle fait impresfion fur lui. Il paroît que cet organe est ainsi composé. Entre des espéces de tuniques très-déliées, qu'on appelle membranes, sont une infinité de petites veines & d'artères, & principalement de petits nerfs insensibles, qui se répandent comme une espéce de trame ou de tissu très-sin & très'-délié. La tissure extérieure des nerfs est composée d'une double tunique. La premiere de ces tuniques, qui est l'antérieure, ne montre aucune cavité sensible, mais seulement une substance moelleuse & fort molle. Cette substance n'est qu'un amas & une suite de petits filamens très-déliés qui se distribuent dans toutes les petites branches des nerfs, & qui ont tous une très-petite cavité. Les esprits animaux qui se forment en la partie du cerveau, de laquelle les nerss tirent leur origine, entrent comme une espèce de fouffle continu dans ces petits nerfs ou petits canaux, & les remplissent, les enflent & les tiennent tendus.

Les choses ainsi arrangées, voici com-ment se sorme le sentiment. Un nerf ne Tome III.

peut être touché qu'il ne foit en quelque façon pressé, & il ne peut être presséque l'esprit qui y est contenu ne soit aussi pressé, ni que l'esprit qui est ainsi pressé ne repousse le voisin qui vient comme lui du cerveau: ce qui forme une continuité de mouvement, jusqu'à ce que l'esprit qui est à l'origine du nerf, retourne & rebondisse pour ainsi dire contre le cerveau. Cela fait que la faculté de sentir, qui réside dans le cerveau, est mue par cette espece de retour ou de rebondissement, & qu'este apperçoit, appréhende,

connoît, sent le contact.

Maintenant lorsque les sens externes perçoivent les objets, il se fait un certain ébranlement, tant dans l'organe extérieur, qui est frappé par l'espèce ou la qualité de la chose sensible, que dans la partie du cerveau, à l'endroit d'où les nerfs tirent leur origine; & cela par une certaine impression qui se continue le long des nerfs: car les nerfs enssés & remplis d'esprits, sont comme de petites poignées de rayons spiritueux; de sorte que chaque rayon étant tendu depuis le cerveau jusqu'àl'organe extérieur, il ne peut être tant soit peu poussé ou pressé dans l'organe, que le cerveau ne soit en même temps ebranlé par une espéce de rebondissement.

Et alors il arrive deux choses: l'une, que la faculté de sentir, qui réside en cet endroit, perçoit ou connoît aussi-tôt la chose sensible, d'où lui vient le coup: l'autre, qu'il demeure dans le cerveau un certain vestige, une espéce de figure & de caractere imprimé. Or la faculté de sentir ayant été une fois affectée, elle ne peut véritablement connoître une seconde fois la chose sensible, si de la part de cette même chose il ne lui arrive un second ébranlement, par lequel elle foit de nouveau excitée; mais la faculté supérieure au sens peut, à cause du vestige, reprendre la même chose quoiqu'absente, & la connoître de nouveau. C'est cette faculté qu'on appelle Fantaisie, Vertuimaginative.

La premiere & principale fonction de cette faculté, à qui appartient proprement le nom d'imagination, est la simple appréhension, c'est-à-dire, l'imagination fimple & nue d'une chose, sans rien affirmer ou nier. La seconde fonction est la composition & la division, ou le consentement & le refus, qu'on appelle aussi affirmation & négation, proposition, énonciation ou jugement. Cette fonction dépend de la propriété que la fantaisse a de pouvoir être attentive & tournée à plusieurs objets distincts, lorsqu'ils sont

joints à la maniere d'un feul qui est joint ou disjoint; en forte que l'imagination totale est comme formée de deux ou de trois imaginations partiales. Et la troi-sième faculté ou opération est le raisonnement, ou la faculté de raisonner, c'estadire, d'inférer une chose d'une autre.

Tout ceci convient à l'homme comme aux animaux. Mais dans l'homme il y a un esprit, un être incorporel, qu'on appelle entendement, bien supérieur à la vertu îmaginative. C'est par cet esprit qu'à l'aide du raitonnement nous parvenons à des connoissances, dont nous ne saurions avoir d'espèce ou d'image présente. Les vertus de l'entendement sont la sagacité, la raison, le jugement, la mémoire, la docilité & l'esprit.

La fagacité n'est autrechose qu'une certaine sorce & présence d'esprit qui nous fait inventer promptement. La raison est la faculté de raisonner, d'insérer une chose d'une autre. La mémoire est la faculté qu'a l'entendement de pouvoir reprendre ou faire usage des connoissances qu'il a acquises, soit en voyant, en entendant, en lisant & en méditant. La docilité est l'aptitude de l'entendement à comprendre aisément les choses qui nous sont enseignées, ou que nous apprenons. Ensin l'esprit est comme l'assemblage de toutes ces persections.

Des vertus de l'entendement se forme une faculté générale nommée appétit, par laquelle l'ame en vue du bien ou du mal est émue & affectée. On appelle bien ce qui est convenable à sa nature, ce qui lui eft ami, ce qui lui plaît; & mal ce qui lui est disconvenable, ennemi, déplaisant. Ce sentiment, par lequel l'ame connoît ce qui lui convient & ce qui lui est contraire, produit deux passions, le plaisir & la douleur; le plaisir, par l'opinion du bien présent; & la douleur ou le déplaisir, par l'opinion du mal présent. Le plaisir est nonseulement un bien, mais il est un bien absolument, ou absolument bon, en tant qu'il n'est pas désiré pour quelqu'autre chose, mais pour lui-même, ou à cause de lui-même. De même la douleur est nonfeulement un mal, mais un mal absolument mauvais, en tant qu'elle n'est point évitée par quelqu'autre chose, mais pour elle-même ou à cause d'elle-même, & que les autres choses ne sont biens ou maux que relativement, en tant qu'ils engendrent du plaisir ou de la douleur. Ces deux affections sont excitées de telle maniere par la présence du bien & du mal, qu'elles peuvent aussi naître par l'idée du bien & du mal à venir. De-là dérivent deux grandes passions, l'amour & la haine. L'amour est un bien qui cause, qui a causé, & qui

doit causer du plaisir. La haine est un mal qui cause, qui a causé, & qui doit causer de la douleur. Et parce que le bien, tandis qu'il est présent, est aimé de telle forte, à cause du plaisir qu'il fait naître, que l'ame se repose, pour ainsi dire, dans sa jouissance, comme elle se repose aussi dans le plaisir d'en avoir joui; quand il est absent, elle ne se repose point tant dans l'amour qu'elle a pour lui, qu'elle est émue de la cupidité du désir d'en jouir. De-là naissent deux autres passions, savoir, la cupidité & l'espérance. La cupidité est le désir du bien, sans persuasion qu'il doive arriver; & l'espérance est la persuasion qu'il arrivera effectivement. À ces deux passions, deux autres sont opposées; c'est la fuite & la crainte du mal. La fuite, qui est opposée à la cupidité, est l'éloignement du mal, fans être affuré qu'il doive arriver. La crainte, qui est opposée à l'espérance; est une croyance qu'il arrivera. De la crainte vient le désespoir, & l'espérance produit la confiance; comme de ces deux dernieres naissent l'audace de la confiance, & la pufillanimité du désespoir.

On peut déduire encore d'autres paffions de celles-ci: mais elles font comme les passions capitales auxquelles toutes les diverses espéces de passions peuvent se

rapporter.

Morale de GASSENDI, ou l'art de se rendre heureux.

Tous les hommes défirent naturellement d'être heureux, & tout ce qu'ils font tend à pouvoir vivre heureusement: tant il est vrai que la vie heureuse ou la félicité est le but & la fin derniere de tous nos fouhaits & de toutes nos actions. Cependant comme on voit quantité de personnes à qui rien ne manque de tout ce qui est nécessaire pour les usages de la vie, qui ont des biens en abondance, qui sont éle-vées aux honneurs & aux dignités, en un mot, qui possedent tout ce qui semble ordinairement pouvoir faire un hommeheureux, & qui menent malgré cela une vie misérable, chagrine, inquiete, accablée de foins & de soucis, & troublée par des terreurs continuelles, les Philosophes ont reconnu que l'origine du mal venoit de ce qu'ignorant ce qui fait la vraie félicité, en quoi elle consiste, & quelle est cette fin derniere que chacun doit se proposer dans toutes ses actions, on se laisse aveuglément aller à ses passions, & on abandonne l'honnêteté, la vertu & les bonnes mœurs, sans quoi il est impossible de vivre heureux. C'est pourquoi ils se sont attachés à

découvrir en quoi consiste cette vraie sélicité, & ils ont inventé un art qu'ils ont nommé l'Art de la vie, ou l'Art de passer heureusement la vie, & généralement la Morale; parce qu'il contient une dostrine qui concerne les mœurs, c'est-à dire, les actions habituelles de la vie.

Il ne faut pas croire que par cet art on parvienne jamais à un état tel qu'on n'en puisse point imaginer un meilleur, dans lequel il n'y ait aucun mal qu'on ne craigne, aucun bien qu'on ne possede. Son but est de procurer un certain état dans lequel on soit aussi bien qu'il est possible, où il y ait de biens nécessaires beaucoup, de quelque mal que ce soit très-peu, & où l'on puisse par conséquent passer la vie doucement, tranquillement & constamment, autant que l'état du pays, la société civile avec laquelle on vit, le genre de vie que l'on a embrassé, la constitution du corps, l'âge & les autres circonstances le peuvent permettre. Car se promettre ou affecter durant le cours de cette vie une félicité suprême, c'est ne pas reconnoître qu'on est homme, ou l'avoir oublié; c'est-à-dire, qu'on st un animal foible & débile, qui par la constitution de sa nature est sujet à une infinité ce maux & de miteres.

C'est dans ce sens qu'on dit que le sage, quoique

quoiqu'exposé à toutes ces vicissitudes, ne laisse pas que de posséder la félicité, non pas une félicité parfaite & souveraine, mais une félicité humaine, qui est toujours dans le sage aussi grande que le temps peut le permettre, en ce qu'il n'aigrit pas ses malheurs, par son impatience & par le désespoir, mais qu'il les adoucit par la constance & les réflexions. Ainsi il est plus heureux ou moins malheureux que s'il succomboit comme ceux qui en pareil cas ne les supportent pas avec la même vertu & la même constance, & qui d'ailleurs n'ont pas comme lui les secours que la sagesse fournit. Tels sont sur-tout une vie innocente & une conscience sans reproche: ce qui est toujours une merveilleuse consolation.

Si les goûts des hommes étoient uniformes, il ne faudroit qu'une règle générale pour les conduire au bonheur. Mais quoique les causes efficientes de la félicité ne soient autres que les biens de l'esprit, du corps & de la fortune, on peut cependant avoir dans tout cela des désirs trèsdifférens & très-variés, en quoi on fasse consister la félicité. Martial croit avoir tout dit, quand il écrit que pour être heureux, il ne faut que des biens de patrimoine, qui ne coûtent point de peine à Tome III.

acquérir, point de procès, point de charges publiques, mais l'esprit tranquille, le corps fain, une simplicité accompagnée de prudence, des amis d'égale condition, une femme qui ne soit pas laide, mais qui cependant ait de la pudeur, un sommeil qui fasse les nuits courtes, une volonté qui ne s'étende pas au-delà de ce qu'on est, enfin point de crainte ni de défir de la mort. Mais Martial ne peint que le bonheur d'un homme qui penseroit comme lui, sans donner des préceptes pour parvenir à la félicité. Et ce sont précisément ces préceptes qui forment la morale. Or voici en quoi ils confistent.

1º. Connoître Dieu & le craindre. La connoissance & la crainte de cet Etre suprême inspire de l'amour pour lui; nous porte à nous étudier à lui plaire, & nous engage à nous attacher uniquement à l'honnêteté & à la vertu, en se confiant d'ailleurs en sa bonté infinie, & espérant tout de lui, comme étant la fource de tout bien, & passant ainsi sa vie doucement, tranquillement & agréablement.

2°. Ne pas craindre la mort, & s'y soumettre. La mort étant la privation de la vie, nous mourons autant que nous vivons, & cela par une mort qui ne vient

pas tout ensemble, mais par parties que nous accumulons les unes sur les autres. quoiqu'il n'y ait que celle qui vient de la derniere à qui l'on donne le nom de mort. Il faut donc modérer le désir de la nature, felon la règle même que le nature a prefcrite; & puisque nous ne pouvons l'éviter, adoucissons-en du moins la rigueur en nous y laissant aller volontairement. Le seul & unique remede pour passer la vie doucement & fans inquiétude, c'est de nous accoutumer à la nature; de ne vouloir que ce qu'elle veut; de mettre au nombre de ses présens le dernier moment de la vie, & de nous disposer & préparer de maniere que, lorsque la mort arrivera, nous puissions dire: j'ai vécu & j'ai achevé la carriere que la nature m'avoit donnée à parcourir. Elle demande son repos; je le lui rends volontiers. Elle me commande de mourir, & je meurs sans regret. Vixi, & quem dederas cursum natura peregi.

3°. Ni trop espérer, ni trop désespérer. Accoutumez-vous à être indifférens fur les choses futures, à ne vous point repaître de vaines espérances, & ane pas dépendre de ce qui n'est point, & ne sera peut-être jamais. Car la fortune étant changeante, rien de ce qui dépend de sa puissance n'est prévu & attendu avec tant

de certitude qu'il ne trompe fouvent celui qui prévoit & qui attend. De forte qu'on doit ne pas absolument désespérer de ce que l'on prévoit, mais ne point se le permettre aussi comme une chose certaine, & cependant se préparer de telle maniere à tout événement, que quoiqu'il en arrive autrement qu'on espere, on ne se croit pas pour cela privé d'une chose absolument nécessaire. Espérer avec trop de consiance, c'est se mettre dans le cas de tout négliger & de laisser l'esprit s'égarer ailleurs. N'avoir au contraire aucune espérance, c'est s'exposer à quitter tout & à se relâcher sur tout. Celui au contraire qui a l'esprit modéré à l'égard de l'une & l'autre passion, est dans une assiette d'ame paifible.

on peut jouir actuellement. Le sage doit tellement faire son compte, qu'il considere chaque jour de sa vie comme le dernier & celui qui doit accomplir le cercle. Parlà il jouit actuellement sans attendre le lendemain; & si ce jour vient, il sera d'autant plus agréable qu'il sera moins attendu, & qu'étant comme surajouté au comble, & considéré comme usure, il sera compté comme un pur gain.

5°. Ne désirer que ce qui est nécessaire.

Il y a deux fortes de cupidités ou convoitifes: les unes naturelles & nécessaires, & les autres vaines & superflues. Or le bonheur de la vie consiste à se borner aux premieres, qui regardent nos propres besoins, & à dédaigner les autres, qui

Cont de fantaisse & de caprice.

6°. Modérer les passions par l'étude de la sagesse. De même que la fanté du corps consiste dans une certaine température des humeurs, de même la fanté de l'esprit consiste dans la modération des passions; ce qui lui procure une certaine tranquillité & une constance inébranlable. Quand on a l'esprit tranquille, on aime la tempérance, qui est le plus solide & le plus assuré soutien de la fanté, sans laquelle on ne doit point espérer de sélicité parsaite.

Ajoutons à ceci, qu'un doux loisir, que le repos qui se trouve dans la solitude & hors de l'embarras des affaires du monde, contribuent beaucoup à la félicité. Car il ne saut pas que celui qui aspire au vrai bonheur de la vie, lequel consiste principalement dans la tranquillité de l'esprit, s'embarrasse dans beaucoup d'assaires, soit publiques, soit particulieres, qui ne peuvent manquer de la troubler. Et le meilleur moyen de s'entretenir dans la félicité, c'est de ne rien admirer. Cela marque

P iij

non-feulement la tranquillité à la quelle est parvenu celui qui ayant reconnu la vanité des choses humaines, n'admire ni n'affecte, ou plutôt méprise cet éclat de puisfance. d'honneurs & de richesses, qui éblouit d'ordinaire les yeux des hommes; mais cela marque aussi cette autre espèce. de tranquillité qu'on a acquise, lorsqu'étant parvenu à la connoissance des causes naturelles, on ne s'étonne, on ne craint & onne s'épouvante plus comme le vulgaire.

## Physique de GASSENDI.

## I. De la composition du monde.

La premiere chose qu'on doit faire dans l'étude de la Physique, qui est la connoissance de la nature, c'est de se représenter un espace infiniment grand, & de considérer cet espace comme le lieu général de tout ce qui a été produit, & comme la table d'attente de toutes les autres productions que Dieu peut tirer de sa Toutepuissance. Le monde occupe cet espace; il est composé de la matiere, laquelle confiste dans l'impénétrabilité, & cette matiere est animée ou vivifiée par une chaleur diffuse ou répandue en elle. On appelle atômes les élémens de cette matiere. Ce sont des portions de la matiere

infiniment petites & diversement figurées. Ces atômes composent le monde. Ils sont puissans, c'est-à-dire qu'ils ont une certaine proportion qui les excite & les meut de telle maniere dans l'immenfité de l'efpace, qu'ils ne cessent jamais de se mouvoir. Leur vîtesse est toujours extrême, foit qu'ils soient séparés les uns des autres, ou embarrassés les uns dans les autres, parce qu'ils sont très-durs, & par conséquent très-propres à se faire résléchir les uns des autres, & que dans l'espace il n'y a ni haut ni bas où ils puissent s'arrêter.

Cependant quoique dans les compositions leurs allees & venues se fassent entre des bornes très-étroites, cela n'empêche pas que felon la condition & l'étendue d'un petit espace, ils ne se meuvent toujours très-vîte & également vîte, tour de même que si les allées & venues se faisoient entre des bornes & des limites trèséloignées les unes des autres. Car quoiqu'ils soient emportés avec toute la masse, ce mouvement particulier de la masse ne retarde point leurs allées & venues par sa lenteur, ni ne les hâte point par sa vîtesse; de façon que s'il arrive que le mouvement de la masse se fasse dans un instant, il se fait dans ce même instant des allées & venues innombrables.

Il est vrai que ce n'est pas une nécessité absolue que les atômes soient tous en mouvement pour entretenir le monde, & qu'on peut concevoir la génération des êtres en supposant les uns en repos, les autres en mouvement. Cependant il est probable qu'ils se meuvent tous non-seulement parce qu'ils sont tous de même nature, tous durs & folides, tous propres à fe faire réfléchir les uns les autres quand ils se rencontrent, & qu'ils se meuvent dans un espace qui n'a aucune résistance, aucun centre, aucun endroit oùils puissent s'arrêter; mais aussi parce qu'il pourroit arriver que ceux qui sont les plus propres au mouvement, & principalement destinés à agir, deviendroient lents & paresseux, en rencontrant ceux qui seroient en repos, & en leur communiquant leur mouvement; & qu'au contraire ceux qui seroient ineptes, pourroient enfin devenir très-actifs; ce qui feroit une confusion dans les différentes générations.

Il faut supposer dans tout ceci des vuides entre les corps qui composent le monde. Sans cela, rien ne pourroit se mouvoir, parce que toutes les fois qu'une chose seroit sur le point de commencer à se mouvoir, il se trouveroit toujours des corps qui formeroient un obstacle; de

sorte que n'y ayant rien qui cédât, il n'y auroit rien aussi qui pût avancer, ou qui pût en aucune maniere commencer à se mouvoir. En esset, le monde, sans aucun vuide, doit être une masse extrêmement ferrée & compacte, qui ne sauroit par conséquent recevoir de nouveau le moindre petit corps, parce que n'y ayant rien qui ne foit plein, il ne reste aucun lieu à remplir. Si le corps qui doit se mouvoir trouve le lieu plein, il faudra qu'il en chasse le corps qui y est, &z que celui-ci en chasse un autre, ainsi de suite. Mais si ce premier corps ne peut ni céder, ni quitter sa place, le mouvement ne commencera point, & rien ne remuera.

Cela posé, les atômes, quoique joints, serrés & détenus dans les corps, ne perdent pas leur mobilité, mais ils font incessamment effort les uns vers un endroit, les autres vers un autre, comme pour s'échapper & se mettre en liberté; d'où il arrive que le mouvement du tout se fait du côté que tend le plus grand nombre. Ainsi la vertu motrice qui est dans chaque composé, doit son origine aux atômes. Et comme dans les compositions les plus spiritueuses les atômes sont plus libres qu'en aucun autre, la vertu motrice est censée résider principalement dans les esprits qui par leur impétuosité emportent toute la masse vers l'endroit où ils font le plus d'effort.

Les atômes composent donc le monde, forment les corps, leur donnent leur activité; & suivant leur figure, leur grandeur & leur mobilité, ils excitent dans les corps la chaleur, la roideur, l'humidité & la fécheresse, les rendent durs, élastiques, fluides ou liquides, &c. En un mot, c'est de la combinaison dissérente des atômes, soit en quantité ou en qualité, que viennent les différens corps qui forment le monde & leurs propriétés particulieres.

### II. De la génération des Animaux.

La cause de la génération des animaux n'est que cette petite ame de la semence même qui est destinée pour cela. Cette petite ame est une espèce de flamme entretenue d'un humide particulier, & de telle forte répandue & retenue dans la matiere séminale, que tendant de se déployer par mille conduits infensibles, elle est diverfement modifiée par ces conduits, & ne peut que selon cette modification se mouvoir, distinguer & arranger les particules de la matiere, les former & les tourner diversement, distribuer l'aliment aux

unes & aux autres, & ainfi donner l'accroissement à tout le corps qui en est formé. Comme la tissure intérieure de toutes les semences n'est pas la même, & qu'ainsi ces conduits par où l'ame est resserrée, fait essont est déterminée, ne sont pas les mêmes, elles sorment des corps selon

la variété de ces mouvemens.

Cette semence générale a été formée dès le commencement du monde, & répandue dans la terro & dans les eaux. Ce font des atômes qui par leur figure particuliere & par leur mouvement continuel, se mêlent entr'eux, s'arrangent & se disposent d'une telle maniere qu'ils deviennent telles ou telles semences. Quand la semence est somentée par quelqu'agent, elle se développe & forme un animal. C'est l'accouplement des deux sexes qui produit cette fomentation. Le mâle la répand dans le sein de la femelle. Les femmes en donnent aussi, & leur semence étant mêlée avec celle de l'homme, concourt au développement & à l'accroissement du fœtus. L'une & l'autre découlent de tout le corps. Cet écoulement se fait par les veines, les arteres & les nerfs, qui aboutissent aux testicules. Il vient peu à peu, la matiere s'assemblant, se cuisant & sé préparant à la longue pour être séparée lors de

la copulation. Dans ce temps tout le corps est dans l'agitation, & il sort quelque chose de spiritueux qui est excité dans les diverses parties du corps, & qui en étant exprimé, tend & est poussé aux parties génitales pour produire la tension & aider

à faire l'éjection.

·La semence est donc un écoulement spiritueux que toutes les parties du corps font sortir par un effort & un renversement commun & général, & poussent toutes en même temps à un même endroit; en sorte que gardant encore quelque liaison, lorsqu'elle se détache & qu'elle coule le long des membres & des vaisfeaux, elle a quelque ressemblance avec l'animal dont elle est détachée, c'est-àdire qu'elle est comme une espece d'abrégé ou d'animal en racourci. Ainfi il arrive que toutes les parties de cet écoulement, qui appartenoient à la tête, en se tournant & se retournant, se tirent à part & se distinguent d'une telle maniere, qu'elles s'affemblent & se joignent ensemble pour faire la tête; que celles qui appartiennent à la poitrine font la même chose de leur côté; & en général que chaque portion de cet écoulement forme la même partie dont elle émane.

De-là il suit que l'ame qui est dans la

semence, en tant qu'elle a aussi découlé de toutes les parties, sait la maniere dont il faut nourrir, animer, arranger & difposer chacune des parties; en sorte qu'étant comme l'abrégé & le racourci de toute l'ame, elle continue de faire dans la matiere de la semence, qui est aussi un abrégé de tout le corps, ce qu'avec toute l'ame elle faisoit dans tout le corps. Or elle étoit premierement occupée à dispofer la nourriture de telle maniere qu'elle appliquoit des parties aux parties, & qu'ainsi réparant continuellement tout le corps, elle le formoit continuellement; c'est pourquoi elle s'attache aussi de même ensuite à appliquer ces parties à des parties, & en les remettant dans l'ordre & dans la situation où elles étoient, elle forme un petit corps entier.

Ce petit corps devroit être toujours celui d'un mâle, & la nature ne produit une semelle que lorsqu'elle se trouve trop foible pour exécuter son projet; de sorte que la femme est comme un mâle tronqué & défectueux. Cette opinion est fort hafardée. Car puisque la femelle est nécesfaire à la génération, elle a donc son utilité particuliere autant que le mâle. La queftion de savoir pourquoi il naît plutôt un mâle qu'une femelle, reste toujours indécife. Il est plus facile d'expliquer pourquoi un enfant ressemble non-seulement à son pere & à sa mere, ou à tous les deux, mais aussi quelquesois à son grand-pere ou à son aïeul, ou à un étranger, ou même quelquefois à une statue ou à une image qu'une femme aura souvent regardée. Cet effet provient de la force de l'imagination. L'efpèce ou l'image de la chose extérieure, qui par l'entremise des sens a été imprimée dans le cerveau, & a ébranlé la faculté imaginatrice qui y réside, émeut de telle maniere l'appétit ou le sentiment & les esprits qui le forment, que ces esprits conservent aussi leur modification ou le vestige de l'impression qui a été faite, & le portent avec eux par le corps; en forte que s'il arrive que la semence se détache, & que l'éjection ait lieu, les esprits modifiés qui affluent à la semence & qui la pénétrent diversement, affectent toute cette masse de semence & toutes ses particules d'une maniere particuliere, & leur communiquent leur impression, tellement que les particules s'arrangeant ensuite en formant le fœtus, & prenant chacune leur propre lieu, retiennent le vestige de l'impression, ou conservent la ressemblance avec l'image.

Ainsi le fœtus, soit mâle, soit femelle,

pourra ressembler au pere, si l'imagination de la mere qui a en vue le pere, est plus forte, & l'emporte sur l'imagination du pere. Il ressemblera à la mere, si l'imagination du pere qui se porte à la mere est plus puissante que celle de la mere. Il ressemblera confusément à l'un ou à l'autre. si les deux imaginations du pere & de la mere sont également affectées. Et il ne ressemblera ni à l'un, ni à l'autre, si l'imagination du pere & celle de la mere sont distraites ailleurs, en sorte que dans le mâle elle n'ait point la femelle pour objet, ni dans la femelle le mâle. C'est par cette force d'imagination que l'enfant ressemble quelquefois à une statue ou à une image, ou à un autre homme que l'époux, ou à une autre femme que la mere.

De-là vient que les enfans portent quelquefois des marques ou des envies des meres, comme des cerises, des framboises, &c. ou des impressions qu'elles ont reçues dans quelque partie de leur corps par la force de l'imagination. Comme de toutes les parties de la mere il vient des esprits, qui, passant avec le sang par les vaisseaux ombilicaux, pénétrent jusqu'au fœtus, ceux qui viennent particulierement de cette partie du corps, que la mere, échauffée par une forte imagination, a

frotés, emportent avec eux leur modification particuliere, & impriment l'image de la chose désirée à la partie correspon-

dante du fœtus.

A peine l'animal est engendré, qu'il a la faculté de se nourrir; car la faculté nutritive suit immédiatement la faculté génératrice, afin de l'entretenir, de réparer les pertes qu'il fait, [& de l'accroître. Et c'est ce besoin qui a déterminé la construction propre de l'animal. Premierement, la nature a donné à tous les animaux une bouche pour prendre la nourriture & la transmettre au-dedans d'eux. En second lieu, comme cette nourriture ou l'aliment qui la fournit, est dissemblable & trop grossier pour pénétrer dans toutes les parties du corps, s'il n'est dissons, elle (la nature) a conséquemment formé un estomac ou quelque organe intérieur pour le dissoudre, & le rendre fluide & capable de pénétrer par-tout. Troisiémement, parce qu'enfin dans ce même aliment il y a plusieurs parties hétérogènes qui ne sont pas affez fluides ou convenables aux parties de l'animal, elle a donné aussi à chaque animal un organe pour l'éjection.

Tout cela s'opere par diverses facultés, qui sont comme soumises à la faculté nutri-

tive. 1°. L'Auractrice, qui réside dans l'estomac pour y attirer l'aliment de la bouche, pour le préparer & le transmettre de quelque maniere que ce soit. 2°. La Rétentrice, qui est nécessaire, tant dans les parties où l'aliment se prépare, comme dans l'estomac & dans le foie, qu'aux extrémités des veines & des arteres capillaires, où chaque partie attire l'aliment préparé pour la nourriture: 3°. L'Attératrice, ou Concoctrice, qui réside dans l'estomac, dans le foie & dans toutes les parties du corps, en tant que dans l'estomac l'aliment est changé en chyle, le chyle en sang dans le soie, & le sang dans toutes les parties en une certaine substance qui a plus d'affinité avec elles. 4º. La Séparatrice, qui n'est presque pas différente de l'attractrice, par le moyen de laquelle le chyle est purgé de ses impuretés, le sang de diverses humeurs, &cc. 5°. L'Expulirice, qui agit dans l'estomac, dans le foie & dans les veines sur la masse alimentaire, après qu'elle a été préparée, & ensuite dans les intestins & dans la vessie à l'égard des excrémens. 6°. La Distributrice, qui n'est autre chose que l'expultrice de la masse alimentaire & l'attractrice de chaque partie, qui attire autant d'aliment qu'il lui en faut. Tome III.

7°. Enfin l'Assimilatrice, dont chaque partie du corps de l'animal est douée, & qui rend l'aliment qui a été préparé semblable à la sienne.

Ces opérations ou facultés sont l'ouvrage de trois sortes de sibres, de droites, de transversales & d'obliques. L'attraction se fait par la tension des sibres directes, la rétention par celle des obliques, l'expulsion par celle des transversales. Il résulte de-là une sermentation dans les alimens, & de cette sermentation une chaleur, qui change la nourriture en chyle, lequel devient sang, qui circulant dans tout le corps, donne le mouvement & la vie à l'animal.

#### III. De la formation des Plantes.

Il y a dans toutes les plantes une certaine substance dissusé & répandue par toute la plante, qui est une sorte d'esprit ou une petite slamme très-déliée. C'est-là le principe de sa végétation & de son accroissement; de sorte que la semence qui se forme en elle, qui s'y nourrit, y croît & s'y persectionne, en est animée. Toutes les parties de cette slamme ou substance spiritueuse & active, qui forment l'ame de la plante, ont une telle communication entr'elles, qu'en quelqu'endroit de la plante qu'elles soient, elles en contiennent

comme l'idée. Aussi la semence qui est l'ouvrage principal de cette substance, renferme sur-tout cette idée de la plante. Son ame est comme une espèce d'abrégé ou un racourci de l'ame totale de la plante. Cela étant, comme elle a la même propriété que l'ame totale de la plante, qu'elle a été exercée dans tous ses mouvemens, & qu'elle a fait l'apprentissage de la végétation, lorsqu'elle est dans la semence, elle continue à exécuter toute feule ce qu'elle faisoit avec toute l'ame : ce qui arrive dès qu'elle est fomentée dans un réceptacle propre & convenable, où elle puisse se déployer & renouveller ses mouvemens naturels. Or, avec toute l'ame de la plante d'où elle a pris naissance, elle faisoit croître & végéter les racines, le tronc, les feuilles & les autres parties : donc dans la semence, & dans la matiere qui la contient, elle doit faire croître, fomenter & entretenir toutes les particules de cette matiere, selon que chacune est parvenue à cette semence depuis la racine, le tronc, ou les autres parties, ou selon que chaque particule a plus de disposition pour devenir telle ou telle partie.

Ainsi d'abord que la graine d'une plante ou la semence formée est reçue dans le sein de la terre, & qu'elle commence à être ouverte & dissoute par une humeur & une chaleur convenable, la petite ame, qui est là renfermée, commence à en diftinguer toutes les particules, à leur distribuer, pour ainsi dire, leurs places & leurs régions, & à leur ordonner ce qu'elles doivent faire; les particules mêmes commençant d'ailleurs à se tirer comme d'elles-mêmes de la confusion, les semblables

se joignent à leurs semblables.

Dès le commencement de cette réunion des particules, les linéamens de toutes les parties se forment. D'abord ce sont les linéamens de toutes les racines, parce que de toutes les particules qui sont dans la semence, celles qui regardoient les racines ont été placées les premieres, & en circulant dans la plante, elles sont parvenues à la semence plus parfaitement qu'aucune des autres. Viennent ensuite les traits & les I néamens des autres parties, qui au commencement sont imperceptibles, mais qui se persectionnent chacun selon leur ordre & leur temps. C'est ainsi que la plante croît & se forme; car les racines faisant déja leur fonction, sucent par leurs petits pores ou petites bouches l'aliment qui remplit petit à petit les interstices de la premiere trame : ainsi de suite. Il faut considérer que la terre est à la

plante ce que la matrice est à l'animal, C'est pourquoi de même que la matrice fomente & entretient la semence par sa chaleur, lorsqu'elle se forme en animal, & que tandis que le fœtus se nourrit de son premier aliment, elle lui en prépare un fecond, c'est-à-dire le sang, pour remplacer le premier, quand il sera consommé; de même la terre, qui environne la semence de la plante, ne fomente pas seulement cette semence par sa tiédeur, lorsque la plante se forme & qu'elle se nourrit, comme on l'a vu, mais elle lui en prépare davantage, & donne une humeur alimenteufe. Auffi fi la plante manque d'humeur propre pour sa nourriture, elle meurt dès sa naissance. Semblable encore par-là à l'animal qui meurt & qui avorte faute d'un aliment convenable.

La contexture des racines s'étant donc formée, comme on vient de voir, selon la nature & la condition particuliere de la semence, & les corpuscules qui ont été mus & modifiés convenablement, ayant fait les premiers traits ou premiers filamens, ces mêmes corpuscules se meuvent felon la contexture de ces premiers filamens. De-là vient que chaque filament, selon le mouvement de ses corpuscules, prend & meut les corpuscules d'aliment.

## 190 GASSENDI.

quisurviennent, s'associant & s'unissant ceux qui sont de même forme & figure & capables de même mouvement, & rejet tant ou laissant ceux qui ne l'accommo dent pas, & qui lui font disproportionnés Et toute cette transmutation ne se fai qu'en tant que les divers corpufcules concourent, se prennent, se meuvent, s'arrangent & se disposent entr'eux diversement. De façon que si l'orsqu'on brûle une plante, tous ces corpufcules qui s'en vont les uns en fumée, les autres en cendres, & ceux-ci en feu, pouvoient être derechefrassemblés & mis dans le même ordre & la même disposition, ils formeroient la même plante (a).

(a) L'expérience de la Palingénésie, où l'on fair renaître une plante de ses cendres, donne bien du poids à ce système de la formation des plantes. Voyez cette expérience dans le Distionnaire Universel de Maskématiques & de Physique, art. Palingénésie.





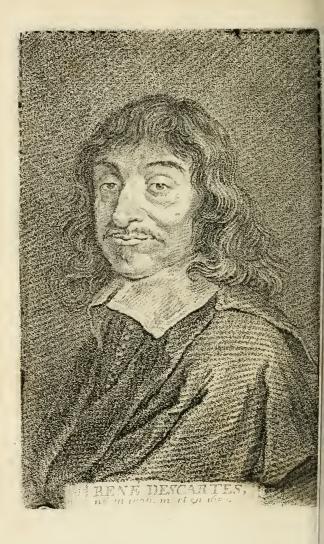

# DESCARTES.\*

MALGRÉ les efforts que les premiers Restaurateurs des Sciences avoient faits pour secouer le joug de la barbarie, l'ignorance & les préjugés régnoient encore avec une sorte de tirannie. On savoit bien que la Philosophie de l'école étoit défectueuse, qu'Aristote n'étoit point infaillible, & que le seul moyen d'éclairer la raison & d'en faire un digne usage, c'étoit de joindre l'expérience au raisonnement : on avoit même vu des essais heureux de cette réforme, mais on n'étoit point encore affez instruit pour suivre une route sûre qui conduisît à des progrès réels. Il falloit un guide dans fa marche, une règle dans sa conduite, un Maître en un mot qui ouvrît la carriere, & qui montrât le chemin qu'on devoit tenir pour ne

<sup>\*</sup> De Vica & Philosophia Cartesiana: Austore Joanne Tepelio. Compendium Vita Cartessana ejusque Operum omnium: Austore Petro Borel. Danielis Littorpii Specimen Philosophia Cartessana. Dissertiato de Castessa & Cartessansino qua extat Philosophia eclestica. La Vie de M. Defartes, pat Baillet. Mémoires pour servir à l'Histoire des Hommes Illustres, par le P. Niceton, Tom. XXXI. Jacobi Brukeri Historia critica Philosophia, Tom. IV, passaltera. Sa Meshode. Ses Lettres. Et ses autres Cuytages.

pas s'égarer. Les Scholastiques privés de ce secours, revenoient toujours à la doctrine d'Aristote, & s'y fortifioient de plus en plus. Il y avoit lieu de craindre que ce nouvel attachement à ce Philosophe ne replongeat le genre humain dans cette nuit obscure, qui avant Ramus enveloppoit toute l'Europe, lorsque la Providence suscita, comme par miracle, un homme extraordinaire, qui de même qu'un astre nouveau vint éclairer constamment l'Univers. Cet homme, doué d'une imagination prodigieuse, d'un jugement à la fois profond & folide, & d'une sagacité presque surnaturelle, ou du moins jusqu'ici inconnue, porta une vue perçante sur tous les objets des connoissances hutmaines, & les soumit sans exception à des règles & à des loix. Génie universel, il ne fut point Métaphysicien, pour avoir étudié la Métaphysique; Moralisse, pour s'être particulierement appliqué à la Morale; Mathématicien, pour avoir appris les Mathématiques; Physicien, Anatomiste & Naturaliste, pour avoir fait pendant longtemps des observations & des expériences; mais il posséda toutes ces sciences, parce que toutes ces sciences sont du ressort de l'entendement humain. Et ce qu'il y a encore de plus admirable, c'est que d'après

ses propres réflexions, il les approfondit toutes avec une égale facilité. Rien ne fut au-dessus de ses forces. La simple perception d'un objet suffisoit pour qu'il en dé-veloppât toute l'étendue. Aussi étoit-il parvenu à ce point d'élévation & de supériorité, qu'il à paru au milieu des hommes comme une divinité. Donnez-moi de la matiere & du mouvement; disoit-il, & je ferai un monde. Promesse fastueuse qu'il a effectuée par un nombre considérable de découvertes & par des vues sublimes.

Afin d'embrasser tout sans confusion, & de marcher avec assurance, ce vaste génie commence par établir un doute méthodique pour acquérir des connoissances certaines. La premiere vérité qu'il reconnoît, est la certitude de notre propre existence. Il passe de là à celle de nos idées. De l'idée que nous avons d'un être infiniment parfait, il enconclud son existence. Fondant fur ces principes plusieurs propositions évidentes par elles-mêmes, il déduit toutes les autres vérités nécessaires. La cause établie de cette maniere, il forme une progression conséquente de ses effets, Par la véracité de Dieu, il prouve la réalité des objets matériels. Il examine ensuite ces objets, & les lie à un principe universel. Comme un nouveau

Tome III.

créateur, il les tire en quelque forte du néant, & les fait éclore avec toutes leurs propriétés. De conséquences nécessaires il déduit toute la structure de l'Univers, & une explication entiere des phénomènes de la nature. Il va encore plus loin. Il ose sonder les vues du Tout-Puissant, & prétend que la même quantité de mouvement se conserve toujours dans le monde, & que Dieu ne touche plus à son ouvrage. Il a commandé une sois, & la nature ne cesse de suivre ce commandement: Semel justifit, semper paret.

C'est ainsi que ce grand homme sorme une méthode; qu'il donne la cles de l'Univers, en expliquant par elle tous les mysteres qui s'y operent; qu'il soumet les mouvemens des astres à des loix; qu'il crée une nouvelle Physique; & qu'il éleve un édifice immense, lequel renserme un cours complet de Philosophie. Il porte dans les Mathématiques la même lumière. L'Algèbre change entierement de face entre ses mains. Il persectionne la Géométrie, indique les progrès qui restent à faire, & tire la ligne que tous les essorts de l'esprit humain ne pourront franchir.

Sa vie privée n'est pas moins étonnante que ses productions. Dès sa plus toudre jeunesse, il se voue au service du

#### DESCARTES. 195

genre humain. Il jure au pied des Autels de ne travailler que pour la gloire de Dieu. Il s'ensevelit dans une solitude, & se livre aux méditations les plus profondes & au recueillement le plus absolu. Ennemi de la gloire, sans cesse occupé des autres, & s'oubliant presque lui-même, il refuse la qualité même de savant. Quoique né d'une famille illustre & relevée par tous les éclats de la naissance, il dédaigne de profiter de cet avantage. Il ne jouit pas même d'une fortune assez considérable qu'il tient de ses peres, & il en fait un sacrifice aux hommes, en l'employant à des expériences. Un habit de laine & un manteau forment son vêtement. Il se nourrit avec des alimens communs & fans apprêts, & méprise tous ces grands titres & ces honneurs auxquels sa naissance, ses richesses, & plus encore que tout cela, fon grand savoir, lui donnoient droit de prétendre. Enfin, jamais mortel n'a réuni plus de grandeur d'ame à des connoissances si variées, si étendues & si sublimes. Le Lecteur en jugera. Voici une histoire exacte de sa vie.

René DESCARTES naquit à la Haye en Touraine le 31 Mars 1596. C'est une petite Ville située sur la riviere de Creuse, entre Tours & Poitiers. Son pere nommé

Rij

#### 196 DESCARTES.

Joachim Descartes, étoit Conseiller au Parlement de Bretagne. Il fortoit d'une Maison qui est considérée comme une des plus nobles, des plus anciennes & des mieux appuyées de la Touraine. Il avoit épousé Jeanne Brochard, fille du Lieutenant Général de Poitiers, dont il eut trois enfans. L'aîné fut Seigneur de la Brétailliere, de Kerleau, de Trémondée, de Kerbourdin, & Conseiller en la même Cour de Parlement de Bretagne. Le fecond enfant étoit une fille qui épousa Pierre Rogier, Chevalier, Seigneur du Crevis; & le dernier est notre Philosophe. Il sut baptiféle 3 Avril, & nommé René par son parrain. Sa famille lui donna encore le furnom de du Perron, qui étoit une petite Seigneurie dont son pere jouissoit, & qu'il eut dans la suite pour son partage.

DESCARTES vint au monde avec une si soible complexion, que son pere le laissa long-temps entre les mains des femmes, asin qu'on en eût un plus grand soin. Au milieu de ses infirmités, la beauté de son génie perça. Ses sens étoient à peine ouverts, qu'il parut observer tout ce qui les frappoit. Lorsqu'il eut l'usage de la parole, il ne cessa de demander la cause des essets qu'il appercevoit; de sorte que M. Descartes l'appelloit son Philosophe. Son tempérament se sortifia à mesure qu'il avança en âge. Comme il touchoit à la fin de sa huitième année, son pere le jugea assez sort pour être en état de suivre dans une pension le cours ordinaire des études. Il l'envoya au Collége des Jésuites, destiné pour la Noblesse, qu'Henri IV venoit de sonder à la Flêche. Le Pere Charlet, Resteur de ce Collége, & l'un de ses parens, se chargea de veiller à son éducation.

Notre écolier se distingua d'abord par une passion extraordinaire pour l'étude; & les dispositions les plus heureuses secondant cette ardeur, il devança en peu de temps les plus éclairés de fes collégues. Il apprit fort promptement le Grec & le Latin. Il prit aussi du goût pour la Poësie. Il étudioit encore avec plaisir la Mithologie, parce qu'il trouvoit dans cette Histoire fabuleuse des inventions & des gentillesses qui le réjouissoient beaucoup. Cette supériorité que lui donnoit sa grande pénétration, étoit tempérée par un caractere excellent, une humeur facile & accommodante, & une soumission parfaite aux volontés de ses supérieurs. Pour récompenser la fidélité & l'exactitude avec lesquelles il s'acquittoit de ses devoirs, ils adhérerent à la priere qu'll leur fit de ne pas s'en tenir aux lectures & aux compositions de la

cl sse. Il sentoit s'accroître avec son âge & le progrès de ses études, un besoin d'une nourriture plus sorte pour son esprit que celle qu'on donnoit aux autres jeunes gens. Il demanda la liste des livres de littérature les plus curieux & les plus instructifs, & il les parcourut avec une extrême avidité. Il croyoit que la lecture de tous les bons livres est comme une conversation avec les plus honnêtes gens des siècles passés, qui en ont été les Auteurs, mais une conversation étudiée en laquelle ils ne nous découvrent que les meil-

leures de leurs pensées.

Cette lecture ne l'empêchoit pas de suivre le cours de ses études. Il s'appliqua sur-tout à la Logique; & il y sit tant de progrès, qu'il rapportoit déja tout ce qu'il étudioit à la sin qu'il s'étoit proposée de connoître ce qui pouvoit être utile à la vie. Quoiqu'il n'eût que quatorze ans, il s'apperçut que les syllogismes, & la plupart des autres instructions de la Logique de l'école, servent bien moins à apprendre les choses qu'on veut savoir, qu'à expliquer aux autres celles que l'on sait, ou même à parler sans jugement de celles qu'on ignore. Il reconnoissoit pourtant dans cette Logique d'excellens préceptes; mais il les trouvoit mêlés parmi beaucoup d'autres qu'il jugeoit nuisibles ou super-

flus; & » il avoit autant de peine à les fe-» parer, qu'un statuaire en peut avoir à ti-» rer une Diane ou une Minerve d'un bloc » de marbre qui n'est point encore ébau-» ché (a) ». De ce grand nombre de préceptes il ne retint que ces quatre règles qui ont servi de sondement à sa nouvelle Philosophie.

La premiere, de ne rien recevoir pour vrai qu'il ne connût être tel évidemment.

Laseconde, de diviser les choses le plus qu'il seroit possible pour les mieux réfoudre.

La troisième, de conduire ses pensées par ordre, en commençant par les objets les plus simples.

Et la quatriéme, de ne rien omettre dans le dénombrement des choses, dont

il devoit examiner les parties.

Tout le fruit qu'il tira de la Morale, ce fut de connoître & d'apprécier celle des anciens. Il remarqua que quoiqu'ils faffent fonner fort haut la vertu, & qu'ils la mettent au-dessus de tout ce qu'il y a de plus précieux dans le monde, ils n'enseignent cependant pas les moyens de la connoître. Recueilli profondément en luimême, il médita sur les principes de la Morale; & il découvrit ces quatre maxi-

<sup>(</sup>a), Vie de M. Descartes, Tom. I, pag. 24.

mes, en quoi il sit consister cette science. 1°. D'obéir aux loix & aux coutumes

de son pays.

2°. D'être ferme & résolu dans ses actions, & suivre aussi constamment les opinions les plus douteuses, lorsqu'il se feroit une fois déterminé, que si elles étoient très-assurées.

3°. De travailler à se vaincre soi-même plutôt que la fortune; changer ses désirs plutôt que l'ordre du monde, & se persuader qu'il n'y a que nos pensées qui soient véritablement en notre pouvoir.

4°. Enfin, de faire choix, s'il le pouvoit, de la meilleure des occupations qui font agir les hommes en cette vie; de préférer, sans blâmer les autres, celle de cultiver sa raison, & d'avancer dans la connoissance de la vérité autant qu'il lui feroit possible.

On peut juger par ces découvertes, de l'étendue du génie de notre jeune Philo-sophe. Elles sont si belles, & dépendent d'une si grande sagacité, qu'il paroît im-possible qu'un ensant les ait saites; & il n'y a que la suite de sa vie qui puisse ren-

dre la chose croyable.

DESCARTES fut encore moins fatisfait de la Métaphysique & de la Physique, qu'il ne l'avoit été de la Logique & de la Morale. Cela l'affligea ; car il n'osoit imputer qu'à lui-même le peu de lumieres que lui procuroit la doctrine de ses Maîtres, puisqu'il se glorifioit d'être dans une des plus célébres écoles de l'Europe, où il se devoit trouver de savans hommes, s'il y en avoit en aucun endroit de la terre (a). Il comprenoit bien que la Philosophie avoit été cultivée par les plus grands génies qui eussent paru dans le monde; & il étoit tout étonné de ce qu'il ne s'y trouvoit aucune chose sur laquelle on ne disputât, & qui par conséquent ne fût douteuse. Considérant la diversité des opinions des Philosophes touchant la même matiere, il vit clairement qu'on ne sauroit rien imaginer de si étrange & de si peu croyable qui ne puisse avoir des partisans. Dès-lors il résolut de réputer presque pour saux tout ce qui n'est que vraisemblable.

Après avoir fini fon cours de Philosophie, notre écolier étudia les Mathématiques. Il se trouvaici bien dédommagé du dégoût que lui avoient causé ses autres études. Il étoit sur-tout charmé de l'évidence & de la certitude de la Géométrie; mais il n'en comprenoit pas le véritable usage. Persuadé qu'elle ne servoit qu'aux Arts méchaniques, il s'étonnoit de ce que ses

<sup>(</sup>a) De la Méthode, pag. 6.

fondemens étant si fermes & si solides » on n'eût rien bâti là-dessus de plus relevé. Cette surprise lui suggéra la pensée den faire l'application aux Arts. Entre les parties des Mathématiques qu'il étudioit, il choisit pour son dessein l'analyse des Géomètres & l'Algèbre; & la dispense qu'il avoit obtenue du Principal du Collége de suivre la discipline à laquelle les autres écoliers étoient assujettis, le mit en état de s'enfoncer dans cette étude aussi profondément qu'il pouvoit le souhaiter. A la recommandation du Pere Charlet, on lui avoit encore permis de demeurer longtemps au lit le matin, tant par rapport à sa santé toujours chancelante, que parce que ce Jésuite avoit remarqué que son esprit étoit porté naturellement à la méditation. On fait qu'au réveil toutes les forces de l'entendement étant recueillies, & les sens étant tranquilles, on peut alors se livrer à de férienses réflexions. C'est aussi ce que fit DESCARTES. Il profita fi bien de cette situation, qu'on peut dire que c'est aux matinées de son lit que nous tommes redevables de ses plus belles découvertes sur la Philosophie & sur les Mathématiques. » Il s'appliqua dès le Collége, » dit l'Auteur de sa vie (a), à purifier &

<sup>(</sup>a) Vie de M. Defeates, pag. 28.

» à perfectionner l'analyse des Anciens & » l'Algèbre des Modernes. Jusqu'alors ces » deux connoissances ne s'étoient étendues » qu'à des matieres extrêmement abstrai-» tes, & qui ne paroissent d'aucun usage. » La premiere avoit été tellement af-» treinte à la confidération des figures, » qu'elle ne pouvoit exercer l'entendement » fans fatiguer beaucoup l'imagination. "L'on s'étoit tellement assujetti dans la » derniere à de certaines règles & à de » certains chiffres, qu'on en avoit fait un " art confus & obscur, capable seulement » d'embarrasser l'esprit, au lieu d'une » science propre à le cultiver. Il com-» mença dès-lors à découvrir en quoi ces » deux sciences étoient utiles, en quoi » elles étoient désectueuses. Son dessein » n'étoit pas d'apprendre toutes les sciences » particulieres, qui portent le nom de Ma-» thématiques; mais d'examiner en géné-» ral les divers rapports ou proportions » qui se trouvent dans leurs objets, sans » les supposer que dans les sujets qui pour-» roient servir à lui en rendre la connoissan-» ce plus aifée. Il remarqua que pour les » connoître, il auroit besoin tantôt de les » considérer chacune en particulier, tantôt » de les retenir seulement ou de les com-» prendre plusieurs ensemble. Pour les mieux considérer en particulier, il crut

» qu'il devoit les supposer dans des si» gnes, parce qu'il ne trouvoit rien de
» plus simple ni de plus propre à être dis» tinctement représenté à son imagination
» & à ses sens. C'est en quoi consistoit
» tout l'usage qu'il prétendoit faire de l'a» nalyse géométrique. Pour les retenir ou
» les comprendre plusieurs ensemble, il
» jugea qu'il falloit les expliquer par des
» chiffres les plus courts & les plus clairs

» qu'il feroit possible ».

Voilà le compte que rend M. Baillet des projets de DESCARTES; projets si sublimes, que j'ai cru devoir me servir des propres termes de l'Auteur, pour rendre la chose plus croyable. Il falloit que notre écolier sût doué d'une sagacité & d'une pénétration extraordinaires pour les concevoir. Aussi l'une & l'autre étoient telles qu'il laissa fort loin ses compagnons d'étude, & qu'il alla encore infiniment audelà de ce que son Prosesseur pouvoit lui apprendre.

Il fit connoissance dans ce Collége avec M. Mersenne, qui fut ensuite Minime, & ils contracterent ensemble une amitié si intime, qu'elle dura jusqu'à la mort. Ensin après y avoir fini ses études, DESCARTES en sortit au mois d'Août 1612, comblé d'éloges & de bénédictions. Tout cela ne l'enorqueillit point. Quoique ses connois

sances passassent pour des prodiges, elles ne se réduisoient, selon lui, qu'à des doutes, à des embarras, à des peines d'esprit. Les lauriers dont on le couronnoit, ne lui paroissoient couverts que d'épines, Il dédaigna par cette raison le titre de Savant. Le déplaisir qu'il eut même de se voir désabusé de l'espoir qu'il avoit conçu de pouvoir acquérir par ses études des notions claires & assurées de tout ce qui est utile à la vie, le plongea dans une mélancolie affreuse. Voyant d'ailleurs que fon siècle étoit aussi éclairé qu'aucun des précédens; & s'imaginant que tous les bons esprits dont ce siècle étoit assez fertile, étoient dans le même cas où il se trouvoit, sans qu'ils s'en apperçussent comme lui, il osa presque croire qu'il n'y avoit aucune science dans le monde qui fût telle qu'on lui avoit fait espérer.

Le résultat de toutes ces sâcheuses délibérations le sit renoncer à l'étude dès 1613. Il s'amusa pendant son séjour à Rennes, à visiter ses parens & ses amis, à monter à cheval, à faire des armes, & aux autres exercices convenables à sa condition. Son pere le destinoit au service; mais sa jeunesse & sa complexion étoient trop soibles, pour l'exposer aux satigues de la guerre. En attendant qu'il sût en état de les supporter, il l'envoya à Paris, pour

lui faire connoître le grand monde. Livré à lui-même dans cette grande Ville, sans que personne veilsat sur sa conduite, son pere ne lui ayant donné qu'un valet-dechambre & des laquais pour le servir, il fut bien se garantir des grandes débau-ches auxquelles un jeune homme de dixsept ans est exposé; mais il ne put résister aux autres divertissemens, tels que les promenades, le jeu, les spectacles, &c. Le jeu le dominoit sur-tout, parce qu'il trouvoit dans cet amusement des difficultés à résoudre, & des combinaisons à faire. Il fit cependant connoissance avec quelques Mathématiciens, & renouvella celle du Pere Mersenne. Les conversations qu'il eut avec ce Minime, réveillerent en lui l'amour des Sciences. Elles faisoient le sujet de leurs entretiens. DESCARTES menoit ainsi avec cet ami vertueux une vie douce & agréable; mais le Pere Mersenne ayant eu ordre de ses supérieurs d'aller à Nevers, il fut vivement touché de cette féparation; & il n'y eut déformais que l'étude & la retraite qui eussent des attraits pour lui. Pour fatisfaire ce goût, il loua dans le fauxbourg S. Germain une maison écartée du bruit, & s'y enserma avec un ou deux domestiques seulement, sans en avertir ni ses parens ni ses amis. Rien ne put le distraire de ce recueillement. On commençoit alors la tenue des Etats du Royaume assemblés à Paris, (c'étoit en 1614 au mois d'Octobre). On accouroit de toutes parts pour voir cette assemblée & les cérémonies qui la précéderent; mais tous ces objets de curiofité si piquans pour un jeune homme sur-tout, ne firent point fortir notre Philosophe de fa retraite. Il y demeura le reste de l'année & les deux suivantes sans sortir & sans voir ses amis. L'étude des Mathématiques l'occupoit entierement, & il continuoit les recherches sur la Géométrie & sur l'analyse des Anciens qu'il avoit commencées au Collége.

Cependant ses amis fâchés de ne plus le voir, crurent qu'il étoit retourné chez son pere, & se contenterent de blâmer l'incivilité qu'ils lui imputoient de n'avoir pas pris congé d'eux. De son côté, DESCAR-TES se précautionnoit contre les hasards de la rencontre, lorsqu'il étoit obligé de fortir. Il fut affez heureux pendant deux années pour les éviter; mais oubliant dans la suite de veiller sur sa route & sur ses détours avec le même soin qu'auparavant, il sut arrêté par un de ses amis, qui ne voulut plus le quitter qu'il ne lui eût appris sa demeure. DESCARTES ne put rélister à ses instances & à ses impor-

tunités; & il lui en coûta la liberté, pour ne rien dire de plus. Cet ami fit si bien par ses visites, qu'il vint à bout de le troubler premierement dans fon repos & dans sa solitude, & ensuite de le faire participer à ses divertissemens. Il croyoit parlà donner une grande marque d'amitié à notre Philosophe; mais sa retraite avoit entierement changé son humeur; & les satisfactions de l'esprit qu'il avoit eu le temps de connoître, lui avoient fait perdre le goût des plaisirs des sens. Cette façon de vivre lui devint même bientôt à charge; & comme il ne crut pas qu'il lui fût possible de se cacher dorénavant dans Paris, il résolut d'en sortir.

Il avoit alors vingt-un ans. C'étoit un âge où il crut devoir prendre un état. Son intention étoit d'abord d'entrer au service du Roi dans ses armées; mais les circonstances des affaires le déterminerent à se mettre dans celle de ses Alliés. A cette sin, il partit pour les Pays-Bas, & entra dans les troupes du Prince Maurice en qualité de Volontaire. Ce Prince étoit alors à Bréda,

& DESCARTES s'y rendit.

Peu de jours après son arrivée, un inconnu sit assicher un Problème de Mathématiques très-dissicile, dont il demandoit la solution. Notre Militaire vit cette assiche, qui fixoit l'attention d'un grand nombre de personnes. Comme elle étoit écrite en Flamand, il ne put l'entendre. Il pria celui qui se trouvoit à son côté de vouloir bien lui dire en François ou en Latin la substance de ce qu'elle contenoit. Heureufement il s'adressa à un Mathématicien habile qui le satisfit, à condition qu'il donneroit la solution du Problême. C'étoit M. Beckman, Principal du Collége de la Ville de Dort, lequel crut plaisanter en mettant cette condition; mais DESCAR-TES ayant accepté la proposition d'un air fort résolu, il lui donna son nom & son adresse par écrit, afin qu'il pût lui faire tenir la folution du Problême quand il l'auroit trouvée.

Notre Philosophe ne sut pas plutôt arrivé chez lui, qu'il examina le Problême sur les règles de sa méthode comme avec une pierre de touche, & il en découvrit la solution avec autant de facilité & de promptitude, que Viete en trouva pour résoudre en moins de trois heures le sameux Problême qu'Adrien Romain avoit proposé à tous les Mathématiciens de la terre. DESCARTES ne manqua pas de porter le lendemain sa solution à M. Beckman, & il lui offrit de donner la construction du Problême, s'il le désiroit. Ce Savant sut Tome III.

fort étonné de cette proposition: mais sa furprise devint bien plus grande, lorsqu'ayant ouvert une longue conversation, il le trouva beaucoup plus habile que lui dans les sciences dont il faisoit son étude depuis plusieurs années. Il lui demanda son amitié, lui offrit la sienne, & le pria de consentir qu'il y eût désormais entr'eux un commerce d'étude & de lettres pour le reste de leur vie. DESCARTES répondit poliment à toutes ces honnêtetés, & ne cessa d'avoir avec lui des relations. Sa candeur & sa franchise auroient dû lui gagner le cœur de M. Beckman; mais il fut

payé d'ingratitude.

Un de ses amis le pria de sui communiquer ses réflexions sur la Musique. Pour le satisfaire, DESCARTES composa un petit traité sur cet art qu'il écrivit en Latin. Il le communiqua à M. Beckman, & le lui confia à condition qu'il ne le feroit voir à personne, crainte qu'il ne devînt public, foit par la voie de l'impression, ou par celle des copies. Mais le Principal du Collége de Dort ne lui tint pas parole. L'ouvrage parut imprimé sans nom d'Auteur. Cette circonstance fit plaisir à notre Philosophe, qui prit grand soin d'empêcher qu'on ne le lui attribuât. Ce livre, quoique médiocre, relativement à ses autres

productions, eut un si grand succès, que M. Beckman crut devoir s'en faire honneur. Il ne put cependant le persuader à ceux qui le connoissoient; & il jugea dèslors qu'il étoit plus prudent de reconnoître que l'Ouvrage étoit du jeune DESCAR-TES, & qu'il n'y avoit d'autre part que celle qu'un maître peut avoir à celui de son écolier. Par malheur ce prétendu écolier de M. Beckman jugea à propos de rabattre sa vanité. Il lui sit sentir le tort qu'il avoit de s'attribuer un Ecrit qu'il avoit bien voulu ne pas avouer, & combien il étoit indécent de vouloir acquérir de la réputation au préjudice de la vérité. Après cette espèce d'humiliation, notre Philosophe fut assez généreux pour lui rendre son amitié.

Pendant ce temps-là, il y eut une suspension d'armes entre les troupes du Prince d'Orange & celles du Marquis de Spinola. Cette trève servit de prétexte à DESCARTES pour quitter le service de ce Prince. Il prit parti dans les troupes du Duc de Baviere, toujours en qualité de Volontaire. Cela l'obligea d'aller à Ulm. Il y sit connoissance avec M. Faulhaber, qu'il connoissoit de réputation, & qui passoit pour un des plus grands Mathématiciens de son siècle. La premiere visite se passa en honnêtetés & en politesses. Ce

Savant lui fit tant d'amitiés, qu'il l'engagea à le venir voir de temps en temps. Il fut question des Mathématiques, & DES-CARTES en parla si pertinemment, que M. Faulhaber s'avisa de lui demander un jour s'il connoissoit l'analyse des Géomètres. Le ton décisif avec lequel notre Philosophe répondit, le fit douter de la chose. Sur cette réponse fiere, ce Mathématicien le regarda comme un jeune présomptueux; & dans le dessein de l'embarrasser, il lui fit une autre demande : c'étoit s'il se croyoit en état de résoudre quelque Problême. DESCARTES se donnant un air encore plus résolu qu'auparavant, lui dit qu'oui, & lui promit sans hésiter la solution des Problêmes les plus difficiles. M. Faulhaber ne voyant en lui qu'un jeune militaire, le compara au fanfaron dont parle Plaute dans une de ses Comédies, en lui citant quelques vers de ce Poëte à ce sujet. Piqué de cette apostrophe, DESCARTES assura qu'il tiendroit ce qu'il avoit promis, & le défia de le trouver en défaut. M. Faulhaber, qui excellois particulierement en Arithmétique & en Algèbre, sur lesquelles il avoit écrit, lui proposa d'abord des questions assez communes. Voyant qu'il n'hésitoit point, il lui en proposa de plus difficiles, qui n'embarrasserent pas plus le répondant que celles de la premiere

espèce. Ce Mathématicien commença à changer de contenance; & après lui avoir fait satisfaction sur la maniere inconsidérée dont il l'avoit traité, il le pria très-poliment d'entrer avec lui dans son cabinet, pour y conférer plus tranquillement pendant quelques heures. Il lui présenta le livre écrit en Allemand, qu'il venoit de composer sur l'Algèbre. Ce livre ne contenoit que des questions toutes nues, mais très-abstraites & sans explications. L'Auteur en avoit usé ainsi pour exercer les Mathématiciens d'Allemagne, auxquels elles étoient proposées, afin de les résoudre comme ils le pourroient. La promptitude & la facilité avec lesquelles DES-CARTES donnoit des solutions de celles qui lui tomboient sous les yeux en feuilletant, causa beaucoup d'étonnement à M. Faulhaber. Mais il fut bien plus furpris lorsqu'il lui vit ajouter en même temps des Théorèmes généraux, qui devoient servir à la solution véritable de ces sortes de questions. S'il ne prit pas d'abord notre Philosophe pour un ange, il le regarda du moins comme un des plus grands gé-nies qu'il eût connu. Il lui avoua ingénûment son ignorance sur la plupart des chofes dont il parloit, & lui demanda fon amitié avec beaucoup d'empressement.

Dans le même temps un Mathématicien de Nuremberg, nommé M. Pierre Roten, fit paroître les folutions qu'il avoit trouvées des questions proposées dans le livre de M. Faulhaber. M. Roten, pour lui rendre la pareille, ajouta au bout de ses réponses d'autres questions nouvelles sans explication, & invita M. Faulhaber à les résoudre. Celui-ci trouvant les questions très-difficiles, pria DESCARTES de vouloir bien entrer en société de travail avec lui. Notre Philosophe mit la main à l'œuvre, & résolut ces questions avec tant de facilité, que M. Faulhaber n'osoit s'en rapporter à ses yeux, tant la chose lui paroisfoit extraordinaire.

Cet exercice mathématique ayant tourné ses idées du côté de la Géométrie, il découvrit par le moyen d'une parabole l'art de construire d'une maniere générale toutes sortes de Problêmes solides (a). Le goût qu'il prit ainsi pour l'étude des Mathématiques l'affecta si fort, qu'il résolut de quitter les armes pour s'y livrer tout entier. Etant allé d'Ulm à Prague, il ne vit point sans émotion une Ville qui avoit été le séjour du sameux Tycho-Brahé. La mémoire de ce grand Astronome y étoit tellement en vénération, qu'on ne cessoit

<sup>(</sup>a) Voyez le III. Livre de sa Géométrie.

de parler de lui aux étrangers qui y pasfoient. DESCARTES écouta avidement toutes les particularités de sa vie; & tout cela l'affermit toujours plus dans la résolution qu'il avoit formée de ne s'attacher

désormais qu'à cultiver sa raison. La profession des armes qu'il n'avoit point encore quittée, l'ayant conduit sur les frontieres de Baviere, il se trouva en un lieu si écarté, qu'il se procura aisément la solitude la plus paisible. Il fit mettre un poële dans sa chambre à coucher, & s'y enferma pendant tout l'hiver. Là dans un profond silence, & livré à ses propres réflexions, il se détermina à n'admettre dorénavant pour vrai que ce qui lui paroîtroit évident. Il oublia ce qu'il avoit appris, & commença à naître une seconde fois. La premiere vérité qui lui parut la plus naturelle, & celle qui devoit se présenter la premiere à l'esprit, fut celle-ci: Je pense, donc je suis; mot fameux sur lequel on a beaucoup disputé. On a reproché à DESCARTES de supposer la pensée avant l'existence. Pour penser, il faut exister. Il falloit donc dire: J'existe; donc je pense. Faux raisonnement, chicane pure. En parlant de cette maniere, on suppose qu'on

existe, & on en conclud qu'on pense. Mais comment sait-on qu'on existe, si ce n'est par la pensée? De l'esset, DESCAR-TES remonte à la cause. Il ignore tout, jusqu'à son existence. La premiere chose qui le frappe, c'est la propre action de son ame, sa pensée; & de cette action il conclud qu'elle existe. Quoi de plus natu-

rel, de plus simple, de plus vrai! Quoi qu'il en soit de cette vérité, notre Philosophe passa à d'autres vérités plus élevées; & forma ainsi cette méthode admirable, qui est presque la clefde toutes les connoissances humaines. Jettant enfuite les yeux fur les productions des hommes, il remarqua qu'il ne se trouve point tant de perfection dans les Ouvrages composés de plusieurs pièces, que dans ceux auxquels une seule personne a travaillé. Il appliqua ensuite cette pensée aux Sciences. Il considere que celles qui ne sont pas démontrées, n'étant formées que des réflexions de plusieurs personnes d'un caractere d'esprit tout différent, approchent moins de la vérité que les simples raison-nemens que peut faire naturellement un homme de bon sens, touchant les choses qui se présentent à lui. De-là il passe à la rrison humaine; & faisant l'application de ce raisonnement à la manière dont nous acquérons nos connoissances, il pense qu'ayant été enfans avant que d'être hom-

mes,

### DESCARTES. 217

mes, & ayant été gouvernés long-temps par des maîtres, qui le font trouvés fouvent contraires les uns aux autres, il est impossible que nos raisonnemens soient aussi purs & aussi solides qu'ils l'auroient été, si nous avions en l'usage entier de notre raison, des l'instant de notre naissance, & si nous n'avions ja-

mais été dirigés que par elle.

La liberté qu'il donnoit à fon esprit le conduitit infensiblement au renouvellement des anciens systèmes; mais il se retint par la vue de l'indiscrétion qu'il auroit blâmée dans un homme, lequel auroit entrepris de jetter par terre toutes les maisons d'une Ville dans le dessein de les rebâtir d'une autre maniere. Il crut qu'il seroit téméraire de vouloir réformer le corps des sciences, ou l'ordre établi dans les écoles pour les enseigner. Il pensa cependant qu'il lui étoit permis d'en faire l'épreuve sur lui-même sans rien entreprendre sur autrui. Ainsi il travailla à se défaire de toutes les opinions qu'il avoit reçues jusqu'alors, à les ôter entierement de son esprit, & à en substituer d'autres qui fussent meilleures, ou à y remettre les mêmes après qu'il les au-roit vérifiées & ajustées au niveau de la raison. Il crut trouver par ce moyen la maniere de conduire sa vie beaucoup Tome III.

### 218 DESCARTES.

mieux que s'il ne bâtissoit que sur de vieux sondemens. La chose n'étoit pas si aisée qu'il l'avoit jugé d'abord; & il eut autant à sousser pour se défaire de tous ses préjugés, qu'il auroit pu en avoir en s'écorchant tout vif. L'amour de la vérité le soutenoit bien dans ce travail; mais les moyens de parvenir à cette heureuse conquête ne lui causoient pas moins d'embarras que la fin même. La recherche qu'il voulut faire de ces moyens, ietta son esprit dans des agitations vioche qu'il voulut faire de ces moyens, jetta son esprit dans des agitations vio-lentes qui augmenterent de plus en plus par une contention continuelle, sans que ni les promenades, ni les compagnies y fissent diversion. Il se fatigua par - là de telle sorte que le seu prit à son ima-gination, & il tomba dans une espèce d'enthousiasme & de délire qui trou-bloient sans cesse sont configurations. songes extraordinaires.

Pendant qu'il étoit ainsi abandonné à lui-même, il entendit parler d'une confrérie de Savans établie en Allemagne sous le nom de Freres de la Rose-Croix. On lui en sit des éloges surprenens. On lui dit que c'étoient des gens qui favoient tout, & qui promettoient aux hommes une nouvelle fagesse, c'est-à-dire, la véritable science, qui n'avoit pas encore été découverte. DESCARTES, joignant toutes les choses extraordinaires que des particuliers lui en apprenoient, avec le bruit que cette nouvelle société faisoit dans toute l'Allemagne, se trouva ébranlé. Lui qui méprisoit ouvertement tous les Savans, parce qu'il n'en avoit jamais connu qui fussent véritablement tels, commença à s'accuser de témérité & de précipi-tation dans ses jugemens. Il sentit naître en lui les mouvemens d'une émulation dont il fut d'autant plus touché pour ces Rose-Croix, que la nouvelle lui en étoit venue dans le temps de son plus grand embarras, touchant les moyens qu'il devoit prendre pour connoître la vérité. Il se crut donc obligé de faire connoissance avec eux; mais n'ayant pu les découvrir, il retomba dans ses premieres perplexités. Les efforts d'esprit qu'il faisoit sans un succès satisfaisant, l'auroient jetté dans une sorte de désespoir, s'il n'avoit été soutenu par ses découvertes dans l'étude de la nature. Cela le consoloit & lui donnoit quelque espérance.

Il quitta le lieu de sa retraite, & après la mort du Comte de Bucquoy, sous les ordres duquel il servoit, il quitta absolument la profession des armes. Quoiqu'il n'eût encore rien publié qui pût faire ombrage à personne, sa grande sagacité étoit cependant très-connue, & lui avoit

Tij

#### 220 DESCARTES.

suscité des envieux. L'un d'eux, qui étoit Ministre de Hollande, crut devoir saisir l'occasion de son changement d'état pour le mortifier. Il publia par-tout que DES-CARTES étoit un homme lâche; que sa vanité dans le service avoit souffert de ne pouvoir devenir Lieutenant-Général ou Maréchal de France, & que de dépit il s'étoit retiré. Notre Philosophe, qui n'avoit jamais voulu accepter aucun grade militaire, se moqua de cette in-fulte. Le Ministre en sut très-courroucé. Pour se venger, il le décria parmi les Protestans comme un Jésuite de robecourte. Il s'avisa même de dresser son horoscope, & trouva qu'il étoit né sous l'étoile de S. Ignace de Loyola. Jaloux de confirmer sa divination, il le mit en parallèle avec ce Saint, & remarqua que l'un & l'autre avoient quitté les armes par désespoir de ne pouvoir parvenir aux grades militaires.

Toutes ces extravagances n'étoient pas affez spirituelles pour séduire quelqu'un, Elles réjouirent un moment DESCARTES, qui les oublia aisément pour s'occuper de choses plus importantes: c'étoit de connoître les hommes. Dans cette vue, il résolut de passer sa jeunesse à voyager, sur-tout dans les pays où il n'y avoit point de guerre. Il s'appliqua particulier

#### DESCARTES. 221

rement à voir & à examiner les Cours des Princes, à fréquenter les personnes de diverses humeurs & de différentes conditions. Il s'étudia aussi beaucoup à requeillir des expériences, tant sur les choses naturelles que produisoient les pays où il s'arrêtoit, que sur les mœurs & le gouvernement des peuples. C'est ce qu'il appelloit le grand livre du monde; dans lequel il se flattoit de trouver la vraie science.

Au milieu de ses voyages, il lui ar-riva une aventure qui demanda plus que de la Philosophie pour en sortir. Il étoit à Embden dans la Westphalie, & il vouloit passer dans la West-Frise. Il falloit pour cela faire un petit trajet en mer. Il s'embarqua sur un petit bateau accompagné de son seul domestique. Les mariniers à qui il eut à faire, scélérats de profession, ne furent pas plutôt en pleine mer, qu'ils raisonnerent sur la fortune de leur voyageur. Ils penserent unanimement qu'il étoit marchand forain, & qu'il devoit par conséquent avoir beaucoup d'argent. C'en fut assez pour les déterminer à faire un mauvais coup. Il s'agiffoit de favoir comment ilss'y prendroient. Ils tinrent conseil entr'eux à ce sujet, & croyant parler une langue inconnue à DESCARTES, ils ne firent point de diffi-

T iij

culté de le tenir en sa présence. Ils résolurent de l'assommer, de le jetter dans l'eau, & de prositer de ses depouilles. Notre Philosophe entendit ce projet, & pour le rompre, lui qui avoit paru si doux, si honnête & si poli, changea tout d'un coup de maintien, mit l'épée à la main avec une fierté imprévue, & leur parla d'un ton qui leur imposa. L'épouvante saissit ces ames basses, & les ramena à leur devoir.

Après un court féjour dans la Frise Occidentale, DESCARTES vint en Hollande où il passa une bonne partie de l'hiver. Il alla ensuite voir ses parens, & de - là il se rendit à Paris. Il y arriva dans le temps que le bruit couroit dans cette grande Ville que les freres de la Rose - Croix y étoient. On avoit déja dit qu'il appartenoit à cette confrérie; & son arrivée concourant avec celle de ces freres, donna du crédit à cette calomnie. Le Pere Mersenne, qui étoit alors à Paris, en étoit trèsafsligé: mais lorsqu'il eut vu notre Philosophe, qu'il l'eut embrassé, & qu'il l'entendit, son chagrin se changea en une joie indicible. On parla Philosophie, & on oublia tous ces bruits vagues & populaires. Cependant DESCARTES étoit toujours

Cependant DESCARTES étoit toujours occupé du genre de vie qu'il devoit embrasser. Le grand monde qu'il voyoit à

# D E S C A R T E S. 223

Paris n'étoit pas capable de remplir le vuide de son séjour, ni de le tenir occupé perpétuellement hors de lui-même. Lorsqu'il rentroit chez lui, il sentoit renaître fes anciennes inquiétudes sur le choix d'un genre de vie qui sût conforme à sa vocation, & qui s'accommodât avec le projet qu'il avoit formé de chercher la vérité fous les ordres de la Providence. Il y avoit déja long-temps que sa propre expérience l'avoit convaincu du peu d'utilité des Mathématiques, sur-tout lorsqu'on ne les cultive que pour elles-mêmes, sans les appliquer à autre chose. Il avoit même tellement négligé l'Arithmétique, qu'il avoit tout-à-fait oublié la division & l'extraction de la racine quarrée. La Géométrie lui tenoit cependant encore au cœur: mais à tout prendre, rien ne lui paroissoit moins solide que de s'occuper de nombres abstraits & de figures imaginaires. Il croyoit même qu'il étoit dangereux de s'appliquer trop sérieusement à ces démonstrations superficielles que l'industrie fournit moins souvent que le hasard, & qui sont plutôt l'ouvrage des yeux & de l'imagination, que celui de l'entendement. Sa pensée étoit que cette application nous défaccoutume insensiblement de l'usage de notre raison, & nous expose à perdre la route que sa lumiere nous trace.

## 224 DESCARTES.

Toutes ces réflexions le porterent à abandonner tout ce qu'il avoit appris des Mathématiques, & à se livrer à une science plus universelle. C'étoit une mé-thode de résoudre toutes les questions qu'on pourroit faire touchant les rapports, les proportions & les mesures, en faisant abstraction de la matiere. En attendant la découverte de cette méthode, il nourrit son esprit de l'étude de la Morale. Cette étude le fit renoncer à tout ce qu'on appelle établissement dans le monde. Il jugea que le plus bel établissement que l'homme pût faire, c'étoit de se mettre en état de vivre libre, indépendant, de cultiver sa raison, & de travailler à rendre les humains meilleurs en les éclairant. Pour mettre ce projet à exécution, il commença par se débarrasser de toutes affaires. Il vendit ses biens sans en excepter sa terre du Perron, & ne songea plus qu'à se régler conformément au revenu que cette terre lui produisoit annuellement.

Il avoit formé le projet depuis quelques années de voir l'Italie, & il se trouvoit alors en état de mettre ce projet à exécution. Il alla d'abord en Suisse. De la il passa au Tyrol, à Lorette, & se rendit à Rome. Après quelques mois de séjour, il revint au Poitou en France, où on voulut l'engager à acheter la charge de Lieutenant Général de Châtelleraut: mais il étoit
trop jaloux de fa liberté pour embraffer
un état qui pût captiver fes actions. Il
croyoit que le moyen de vivre content,
étoit de ne dépendre que de foi - même,
& de confidérer tous les biens qui font
hors de nous, comme également éloignés
de notre pouvoir, fans regretter ceux qui
nous manquent, lorsque ce n'est point par
notre faute que nous en sommes privés.

notre faute que nous en sommes privés.

Plein de ces idées, il s'en vint à Paris, pour y vivre avec plus de liberté. Sa réputation lui attira un grand nombre de visites. Les personnes les plus distinguées par leur mérite, s'empresserent à faire connoissance avec lui. M. Mydorge, successeur de M. Viete, célèbre Géomètre, qui l'avoit connu à son premier voyage de Paris, le voyoit sur tout très fréquemment. Il lui parloit d'Optique, & notre Philosophe lui communiquoit ses idées sur cette science. Un habile ouvrier, nonmé Ferrier, que M. Mydorge avoit amené, tailloit les verres selon qu'il lui prescrivoit. Et tout cela servit à expliquer la nature de la lumiere, le mécanisme de la vision, & la cause de la réfraction.

Pendant qu'il étoit ainsi occupé, le Nonce du Pape l'invita à venir entendre chez lui un Discours que devoit pronon-

cer M. de Chandoux, contenant des sentimens nouveaux sur la Philosophie. L'asfemblée étoit nombreuse, & composée des personnes les plus qualifiées & les plus savantes de la Capitale. L'Orateur résuta d'abord la maniere ordinaire d'enfeigner la Philosophie. Il proposa ensuite un système assez suivi d'une Philosophie qu'il vouloit établir, & qu'il donnoit pour nouvelle. Le Discours de M. de Chandoux étoit si bien écrit & si séduisant, qu'il fut universellement applaudi. DES-CARTES sut peut - être le seul qui ne donna pas des marques éclatantes de son ap-probation. Le Cardinal de Bérulle qui étoit de l'assemblée, s'en apperçut. Il lui demanda son sentiment sur ce qu'il venoit d'entendre. Notre Philosophe répondit, qu'après les éloges que tant de savans personnages venoient de donner au Discours de M. de Chandoux, il n'avoit rien à dire. Le Cardinal le pria de lui dire ce qu'il en pensoit lui - même, sans aucun égard à ces éloges. Le Nonce & les personnes les plus remarquables de l'assemblée se réunirent au Cardinal pour le faire expliquer; de forte que DESCARTES ne pouvant plus reculer fans incivilité, après avoir loué l'éloquence du Discours de M. de Chandoux, & approuvé cette généreuse liberté qu'il faisoit paroître pour la réforme de la Philosophie, avoua qu'il croyoit que dans ce Discours la vraisemblance occupoit la place de la vérité, & qu'il n'étoit pas difficile de faire passer le faux pour le vrai, & réciproquement de donner le vrai pour le faux, à la faveur d'un long raisonnement. Pour prouver ce qu'il avançoit, il demanda à l'assemblée que quelqu'un de la compagnie lui pro-posat telle vérité qu'il lui plairoit, & qui fût du nombre de celles qui paroissoient le plus incontestables. On le fit; & avec douze argumens tous plus vraisemblables l'un que l'autre, il vint à bout de prouver à la compagnie qu'elle étoit fausse. Il pria ensuite qu'on lui proposat une fausseté: & par le moyen d'une douzaine d'autres argumens, il la sit reconnoître pour une vérité plausible. Toute l'assemblée admira également la force & l'étendue du géra egalement la force & l'étendue du ge-nie de notre Philosophe. Elle lui demanda s'il n'y avoit point quelque moyen infail-lible d'éviter les sophismes. Il répondit qu'il n'en connoissoit point d'autre que celui qu'on tiroit du fonds des Mathéma-tiques. Il ajouta qu'il avoit composé une méthode avec laquelle il mettoit à l'é-preuve toutes sortes de propositions. Le premier fruit de sa méthode étoit de faire voir d'abord si la proposition étoit possible ou non; & elle lui apprenoit ensuite à résoudre infailliblement la difficulté de

la même proposition.

Après cet éclat, il ne fut plus possible à notre Philotophe de disposer de fon temps. On l'accabloit de visites; & comme il étoit connu dans tous les quartiers de Paris, il ne pouvoit plus s'y procurer la solitude qu'il jugeoit nécessaire, pour prendre un état consorme à la nature d'un Etre raisonnable.

Il fortit donc de cette grande Ville; & alla à Amsterdam. Il estima que la Hollande étoit l'endroit où il pouvoit philosopher avec plus de tranquillité. Il ne s'agissoit plus que de découvrir un lieu tout à la fois commode & folitaire. C'est ce qu'il trouva en Frise près de Francker. Il y avoit contre le fossé de cette Ville un petit Château isolé, qui parut à Descartes convenable à ses desseins. Il s'y enferma. Là, après avoir renouvellé au pied des autels ses anciennes protestations de ne travailler que pour la gloire de Dieu & l'utilité du genre humain, il voulut commencer ses études par l'existence de Dieu & l'immortalité de l'ame. Mais pour ne point entrer dans un détail théologique, il n'envifagea Dieu dans tout fon travail, que comme l'Auteur de la Nature. Son esprit étoit surchargé de

cet objet. Pour le dissiper, & dans la vue de laisser mûrir ses idées, il voulut s'amuser à faire les expériences qu'il avoit projettées à Paris sur l'Optique avec M. Mydorge. Prenant ensin un vol plus hardi, il jetta les yeux sur tout l'Univers. Et s'étant bien convaincu que la Philosophie doit avoir pour but l'uti-lité du genre humain, il se livra à l'étude de la Médecine, & s'appliqua particulierement à l'Anatomie & à la Chimie. Il pensoit que la persection de la Médecine dépendoit d'une heureuse union avec les Mathématiques, & il travailla à cet accord. Il alla même à Amsterdam, pour être à portée de se procurer ce qui étoit nécessaire à son travail. Il faisoit apporter chez lui des animaux; & après les avoir fait ouvrir par un Boucher, il examinoit la mécanique de leur organisation: il les disse-quoit même. Passant de cette étude à celle du corps humain, il examina les cadavres. Enfin il termina à Amsterdam ses travaux par un cours de Chimie.

Le but de notre Philosophe, en s'inftruisant, n'étoit point de tirer vanité de ses connoissances, en en faisant part au Public. Comme il se rappella qu'on avoit cru à Paris qu'il ne s'étoit retiré en Hollande que pour pouvoir composer plus commodément ses ouvrages, il voulut détruire ce soupçon. Il écrivit à cet effet une lettre au Pere Mersenne, conçue en ces termes: » Je ne suis pas si sauvage » que je ne sois bien-aise qu'on pense » à moi, & qu'on en ait bonne opinion; » mais j'aimerois beaucoup mieux qu'on » n'y pensât point du tout. Je crains plus » la réputation que je ne la désire, estimant qu'elle diminue toujours en quel- » que saçon la liberté & le loisir de ceux » qui l'acquierent: cette liberté & ce loi- » sir sont des choses que je possede si » parsaitement, & que je mets à si haut » prix, qu'il n'y a point de Monarque » au monde qui sût assez riche pour les » acheter de moi. » (a)

Au milieu de cette indifférence pour la gloire, DESCARTES travailloit, fans y penser, à acquérir la plus grande réputation dont aucun mortel ait encore joui. Ses études l'avoient conduit insensiblement aux questions les plus élevées de la Physique. Il trouvoit que cette science rensermoit des connoissances fort utiles à la vie; mais il ne croyoit pas que cela pût avoir lieu en la cultivant comme on l'avoit fait jusques-là. Au lieu de s'attacher à cette Physique qu'on enseignoit dans les écoles, il chercha une

<sup>( 4)</sup> Lettres de Descartes , Tom. II , pag. 473.

méthode par laquelle il pût connoître la force & les actions du feu, de l'eau, de l'air, des aftres, des cieux, & de tous les autres corps qui nous environnent, aussi distinctement que nous connoissons les divers métiers de nos Artisans, afin de les employer de la même façon à tous les utages auxquels ils sont propres, & de te rendre ainsi maître & possesseur des secrets de la nature.

Dans cette vue, il résolut de faire un monde. Il supposa que celui dans lequel nous fommes étoit anéanti, & que Dieu l'avoit chargé du soin de le créer. Il se transporta ensuite en idée dans l'immensité de l'espace, ayant en main assez de matieres pour le composer. Il demanda après cela à Dieu qu'il voulût bien agiter diversement & fans ordre toutes les parties de cette matiere, en sorte qu'il s'en formât un chaos aussi confus que les Poëtes en peuvent feindre. Cette opération finie, il n'exigea plus de l'Etre suprême que son concours ordinaire à la nature, en la laissant agir suivant les loix qu'il auroit établies.

Tout cela posé, il décrivit d'abord cette matiere; & pour la représenter d'une maniere plus claire & plus intelligible, il supposa expressément qu'il n'y avoit en elle aucune de ces formes on

## 232 DESCARTES.

qualités dont on disputoit alors dans les écoles, ni généralement aucune chose dont la connoissance ne fût si naturelle à notre ame, qu'on ne pût pas même feindre de l'ignorer. Après avoir donné des loix à la nature, sans appuyer ses raifons sur aucun autre principe que sur les perfections de Dieu, il tâcha de démontrer toutes celles dont on eût pu avoir quelque doute. Il se proposa dans la suite de son travail, de trouver comment la plus grande partie de la matiere de ce chaos devoit, en conséquence de ces loix, se disposer & s'arranger pour former les cieux, les étoiles, les planètes, les comètes & la terre. Examinant plus particulierement notre globe, il expliqua la cause du flux & reflux de la mer, celle des vents, la production des métaux, la végétation des plantes, & enfin la génération de tous les corps mêlés ou composés.

De la description des corps inanimés & des plantes, il passa à la connoissance des animaux en général, & de celle de l'homme en particulier. Il composa le corps de l'homme de la même matiere que celle qu'il avoit décrite sans l'animer. Seulement il excita dans son cœur un de ces seux sans lumiere qu'il avoit déja expliqués. Résléchissant sur les sonce

tions

tions de ce corps ainsi sabriqué, il trouva exactement toutes celles qui sont en nous, sans que nous y pensions, & par conséquent sans que notre ame (dont il faisoit consister la nature dans la pensée) y contribue. Ces sonctions n'étoient point différentes de celles des autres animaux, & il ne trouva que la pensée qui dis-

tinguât l'homme de la bête.

L'ouvrage fini, DESCARTES écrivit au Pere Mersenne, pour le faire imprimer à Paris; mais ayant appris que l'Inquisition inquiétoit Galilée en Italie, pour avoir soutenu l'immobilité du Soleil & le monvement de la Terre, il changea de dessein. Comme il étoit dans la même opinion que Galilée, il craignit que son ouvrage ne lui procurât les mêmes désagrémens. » Le désir que j'ai de vivre » en repos (écrit-il au Pere Mersenne) » & de continuer la vie cachée que j'ai » commencée, fait que je suis plus con-» tent de me voir délivré de la crainte » que j'avois d'acquérir plus de connois-» sances que je ne désire par le moyen » de mon écrit, que je ne suis fâché d'a-» voir perdu le temps & la peine que » j'ai employé à le composer. Je n'ai » jamais eu l'humeur portée à faire des » Livres; & si je ne m'étois engagé de » promesse envers vous & quelques au-Tome III.

» tres de mes amis, dans la pensée que » le désir de vous tenir parole m'obli-» geroit d'autant plus à étudier, jamais

» je n'en ferois venu à bout (a) ».

Pendant que notre Philosophe tâchoit de s'affermir dans la résolution qu'il avoit prise de ne point saire imprimer son manuscrit, M. Reneri, Professeur de Philosophie dans la nouvelle Université d'Utrecht, enseignoit sa doctrine. DESCAR-TES lui en avoit fait part, lorsque ce Professeur étoit à Deventer, avant qu'il vînt à Utrecht. Sans nommer son Auteur, M. Reneri se contentoit d'expliquer à ses disciples ce qu'il estimoit le plus approchant de la vérité. D'un autre côté, ses amis ne cessoient de le solliciter de publier ses écrits, & de lui faire un crime de sa nonchalance à cet égard. Il y avoit huit ans révolus qu'il vivoit en Hollande, aussi retiré que s'il eût demeuré dans les déserts les plus fauvages. La longueur de ce terme fembloit fournir de justes prétextes aux reproches que lui faisoient ceux qui n'avoient consenti à son éloignement de Paris que pour recueillir les fruits de sa solitude. D'ailleurs il avoit quarante ans. C'étoit l'âge où il avoit acquis la maturité d'esprit, capable de le mettre à couvert de tout ce qu'on a coutume d'alléguer

<sup>(</sup>a) Lettres de Descartes, Tom. II.

contre la précipitation des jeunes gens qui veulent paroître Auteurs avant l'âge. Ces considérations le porterent à mettre en ordre ce qu'il trouva parmises papiers, qui lui paroissoit le plus digne de voir le jour ; & dès qu'il fut arrivé de Frize à Amsterdam, il écrivit au Pere Mersenne que c'étoit tout de bon qu'il vouloit se faire Auteur & donner ses ouvrages au Public. Il y avoit long-temps que les Elzevirs désiroient d'être ses Libraires. Ils ne cessoient de le solliciter fortement de s'accommoder avec eux de son manuscrit; mais lorsqu'il sut arrivé à Amsterdam, ils crurent qu'il y étoit venu pour le leur offrir. La politique ordinaire des Marchands joua alors fon rôle. Ils parurent indifférens, & attendirent qu'on les vînt prier. Notre Philosophe avoit l'ame trop élevée pour oublier en cette occasion ce qui lui étoit dû. Il laissa la les Elzevirs, & envoya son Ouvrage au Pere Mersenne pour le faire imprimer à Paris. Cet Ouvrage étoit intitulé : Le projet d'une science universelle, qui puisse élever notre ame à sorz plus haut degré de perfection. Plus, la Dioptrique, les Météores & la Géométrie, où les plus curieuses matieres que l'Auteur ait pu choisir pour rendre preuve de la science univerfelle qu'il propose, sont expliquées; en telle. V ij

forte que ceux même qui n'ont point étudié, les peuvent entendre. Les réflexions que fit ensuite DESCARTES sur les avantages d'une impression plus correcte, si elle se faisoit sous ses yeux, le déterminerent à le mettre sous presse à l'endroit même où il étoit. Un Libraire de Leyde, nommé Jean Maire, s'étant offert de se charger de son manuscrit, il écrivit au Pere Mersenne de le lui envoyer avec le privilége du Roi qu'il avoit obtenu. Ce manuscrit avoit été lu à Paris; & sur le compte qu'on en avoit rendu à M. le Chancelier, ce Chef suprême de la Justice avoit sait expédier un privilége fort honorable pour DESCARTES. On y lisoit que » le Roi désiroit le gratifier, & » faire connoître que c'étoit à lui que le » Public avoit l'obligation des inventions » qu'il avoit à publier ». Il lui étoit encore permis par ce privilége, non-seulement de publier l'ouvrage qu'il présentoit, » mais » encore tout ce qu'il avoit écrit jusques-» là, & tout ce qu'il pourroit écrire dans » la suite de sa vie, en tel endroit que » bon lui sembleroit, dedans & dehors le » Royaume de France ». Notre Philosophe sut très-sensible à ces distinctions; mais comme il craignit qu'elles ne lui procurassent des envieux, il les supprima dans l'extrait qu'il fit publier du privilége à la fin

de son Livre. Il changea aussi le titre qui lui parut trop fastueux. L'ouvrage parut en 1637 fous celui-ci : Discours de la méthode pour bien conduire sa raison & rechercher la vérité dans les sciences. Plus, la Dioptrique, les Météores & la Géométrie, qui sont

des essais de cette méthode.

Cette production fut accueillie de tous les Mathématiciens: ils connoissoient bien de réputation notre Philosophe; mais après la lecture de son Ouvrage, les plus célèbres d'entr'eux s'empresserent à former avec lui une liaison plus intime. M. de Zuitlichen saisit cette occasion pour lui écrire, & lui témoigna le regret qu'il avoit qu'il n'eût pas traité de la Mécanique. Pour réparer cette omission, & satisfaire en même temps à son désir, DESCARTES lui envoya un petit essai sur cette partie des Mathématiques qu'il avoit composé quelque temps auparavant à sa sollicitation. M. de Zuitlichen fut si fensible à ce présent, & en sit de si grands éloges, que notre Philosophe les trouva fort au-dessus de son essai. Il lui écrivit que les trois feuilles qui le composoient, ne valoient pas ensemble la moindre des paroles de son remerciment.

M. de Fermat, Conseiller au Parlement de Toulouse, qui jouissoit à juste titre de

la réputation d'un des plus grands Mathématiciens de l'Europe, lut avec un grand plaisir le Discours de la Methode, & écrivit en même temps les remarques qu'il jugea à propos d'y faire. La Dioptrique fut le morceau auquel il s'attacha particulierement. Il fit sur cette Dioptrique plusieurs objections qu'il adressa au Pere Mersenne. Il envoya aussi à Descartes par la même voie, un Ouvrage qu'il venoit de compofer , intitulé : De Maximis & Minimis , & de Tangentibus, en le priant d'user de ce Livre avec la même liberté qu'il avoit usé de sa Dioptrique. Notre Philosophe répondit d'abord aux objections de M. de Fermat, & releva ensuite quelques méprises qui étoient échappées à ce Conseiller dans son Traité De Maximis. Le Pere Mersenne, à qui tout cela fut adressé, ne jugea pas à proposdel'envoyer à ceConseiller,&cette réponse & cette critique lui parurent trop ameres. Pour ne rien faire au hasard, il crut devoir communiquer tout ce qu'il avoit reçu à M. Pascal, pere du grand Pascal, & Mathématicien habile, & à M.de Roberval, Professeur de Mathématiques au Collége Royal. Ces Messieurs craignant que ses écrits n'indisposassent M. de Fermat, se chargerent de répondre pour lui. DESCARTES reçut cette réponse, & la lut

avec beaucoup de surprise. Il loua le zèle de ces deux amis de M. de Fermat; mais il trouva que s'ils avoient bien rempli les devoirs de leur amitié à fon égard, ils s'étoient assez mal acquittés de la commission qu'ils avoient prise de le défendre. Il répondit à cet écrit, & M. de Roberval répliqua. Ce Professeur vain & caustique naturellement, l'étoit encore plus dans ses ouvrages. Notre Philosophe fut scandalisé des termes peu obligeans dont il se servoit sans ménagement; & tandis que des amis communs cherchoient à concilier les esprits, M. de Fermat abandonna M. de Roberval, & pria le Pere Mersenne de lui faire faire connoissance avec DESCARTES, & de lui procurer son amitié.

Un autre Professeur au Collége Royas entra en lice avec notre Philosophe. M. Morin (c'est le nom de ce Professeur) lui sit quelques objections sur la lumiere: mais cette dispute se termina paisiblement & sans rancune. Il en naquit peu de temps après une autre qui dura plus long-temps. Le Pere Mersenne ayant sait attention à la courbe que décrit le point d'un cercle en roulant sur un plan, proposa à M. de Roberval de trouver la nature de cette courbe. Ce Mathématicien résolut le problème, & pria le Pere Mersenne de le proposer à

DESCARTES. Notre Philosophe non-seulement en donna la solution, mais sit de plus grandes recherches à ce sujet. Cela excita la jalousie de M. de Roberval. Il chicana DESCARTES sur tout son travail; & il y eut des altercations qui dégoûterent celui-ci de la Géométrie abstraite, c'est-àdire, de la recherche de ces questions qui ne servent qu'à exercer l'esprit. Il prit d'autant plus volontiers ce parti, qu'il ne vouloit plus cultiver que cette sorte de Géométrie, qui a pour objet l'explication

des phénomènes de la nature.

Pendant qu'on fatiguoit DESCARTES en France par des objections, on travailloit en Hollande à lui procurer une réputation plus brillante & moins pénible. L'Université d'Utrecht avoit pris tant de goût pour sa Philosophie, qu'on abandonnoit insensiblement celle d'Aristote. Un concurrent à une chaire de Médecine vacante, nommé M. Regius, sut même préséré à plusieurs habiles gens, parce qu'il entendoit mieux la Philosophie Cartésienne que fes rivaux. Il contracta par-là une obligation avec notre Philosophe qu'il voulut acquitter. Il lui écrivit que la grace qu'on lui avoit fait de le reconnoître un de ses disciples, & de le gratifier en cette qualité d'une chaire, lui donnoit le droit de le remercier

mercier de l'obligation qu'il lui en avoit; de le conjurer de ne point abandonner son propre ouvrage, & de le prier de lui accorder les secours qui lui étoient nécessaires pour soutenir cette premiere réputation. Il terminoit sa lettre par l'assurer qu'il feroit tout ce qui dépendroit de lui pour mériter de plus en plus la qualité de son disciple, qu'il préséroit à tous les avantages de la vie. M. Regius regardoit DES-CARTES comme extraordinairement suscité pour conduire la raison des autres kommes, & les tirer de leurs anciennes erreurs. Notre Philosophe répondit à toutes ces honnêtetés le plus obligeamment du monde. Afin de seconder même avec plus de succès les vues de son nouveau disciple, il composa un abrégé de Médecine. Ce travail lui fit faire des réflexions sur l'importance de conserver sa santé, qu'il exprime ainsi dans une de ses lettres au Pere Mersenne. » Je n'ai jamais eu tant de soin de me con-» server, dit-il, que maintenant; & au » lieu que je pensois autrefois que la mort » ne pût m'ôter que 30 ou 40 ans tout au » plus, elle ne fauroit déformais me fur-» prendre sans qu'elle m'ète l'espérance de » plus d'un siècle; car il me semble voir » évidenment que si nous nous gardions » seulement de certaines fautes que nous Tome III.

» avons coutume de commettre au régime » de notre vie, nous pourrions, sans autre "invention, parvenir à une vicillesse » beaucoup plus longue & plus heureuse

" que nous ne faisons (a)". Cependant M. Reneri, enhardi par cet accueil qu'on faisoit au disciple de la Philosophie de DESCARTES, redoubla d'ardeur, afin de s'étendre davantage; & ses succès répondirent à son zèle & à ses travaux. Ce Professeur ne pouvoit se lasser d'admirer notre Philosophe. Il écrivoit au Pere Mersenne qu'il étoit sa lumiere, son foleil, & son Dieu : Is est mealux, meus fol, erit ille milii semper Deus. Mais si son esprit se nourrissoit avec des satisfactions infinies des productions de ce grand génie, sa santé étoit épuisée par les longues veilles que ces satisfactions occasionnoient. Son sang s'alluma, & la fiévre étant survenue, elle l'emporta dans peu de jours. L'Université fit rendre à M. Reneri les derniers devoirs avec la plus grande pompe. M. Emilius, Professeur d'Eloquence, prononça son Oraison funebre; & comme c'étoit celle d'un Cartésien, notre Philosophe y sut loué de la maniere la plus noble, la plus touchante & la plus distinguée. Les Magistrats, après avoir approuvé publique.

<sup>(</sup>a) Lettres de Descartes, Tom. II.

ment ce Discours, ordonnerent qu'il sût imprimé & distribué sous leur autorité, tant pour honorer la mémoire de leur Prosesseur, que pour donner des marques éclatantes de la reconnoissance qu'ils avoient du service important que leur avoit rendu DESCARTES en formant un tel disciple. M. Regius voulut remplacer M. Reneri dans l'esprit de notre Philosophe. Il le supplia par écrit de lui permettre qu'il l'allât voir pour obtenir auprès de lui la place du désunt, ajoutant que s'il el lui accordoit, » il s'estimeroit aussi heureux, » que s'il étoit élevé au troisième ciel «.

Tous les bons esprits de l'Université se réunirent pour applaudir aux éloges qu'on donnoit à DESCARTES, & y joindre les leurs. Mais il se trouva parmi eux de ces hommes suffisans extrêmement prévenus en leur faveur, & très-jaloux du mérite des autres. Il s'éleva nommément contre lui un personnage très-important en apparence, & très-petit en réalité. Il s'appelloit Gisbert Vætius. Il étoit le principal Ministre du Temple, & le premier des Professeurs en Théologie. Il portoit par-tout cet air triomphant qu'il avoit rapporté du Synode de Dort, où il s'étoit trouvé du côté des victorieux, c'est-à-dire, de ceux qui, assistés de l'épée & du crédit du

Prince d'Orange, étoient venus à bout de condamner le parti des Remontrans (a), & il s'étoit acquis une sorte d'autorité sur presque tous les esprits, par je ne sai quelle réputation de gravité & de susifiance. Toutes ces qualités étoient soutenues par beaucoup d'amour-propre pour sa personne, accompagné d'un mépris intérieur pour toutes celles qu'il n'avoit pas.

Tel étoit l'homme qui se déclara l'ennemi de DESCARTES. Il commença d'abord par inquiéter M. Regius; déclama en même temps contre la Philosophie Cartésienne; & lorsqu'il sut Recteur de l'Université, il publia plusieurs libelles disfamatoires contre lui. En attendant, ce Ministre travailloit sourdement à le perdre de réputation, & le décrioit comme un ennemi de la Religion en général, & des Eglises Protestantes en particulier. Dans le dessein de faire changer les bonnes dispositions des Magistrats, il sit soutenir des thèses dans lesquelles on le traita d'athée. Il chercha aussi à nuire à M. Regius. Il examina les opinions nouvelles (qui étoient celles de DESCARTES) qu'il enseignoit, & lui fit un crime devant ses collégues, de

<sup>(</sup>a) C'eft ici l'affaire de MM. de Barnevelt & Grotius. Voyez l'Histoire de Grotius dans le fecond volume de cet Ouvrage,

tout ce qui ne se trouvoit pas conforme aux maximes des anciens Médecins & Philosophes, établies & reçues dans les Universités de Hollande. Cela se passoit dans le particulier. Mais sa colere s'étant allumée par le mépris que faisoit M. Regius de ses emportemens, il éclata le 6 Juin 1640 par une thèse qu'il sit soutenir contre la circulation du fang; doctrine qu'enseignoit M. Regius d'après DESCARTES (a), & qui passoit pour une hérésie parmi les ignorans & les entêtés. Enfin Vætius parvint par ses intrigues à faire révolter la plupart des Professeurs contre ce sentiment. De sorte que le Recteur de l'Université, quoiqu'ami de notre Philosophe & de son nouveau disciple, ne put résister aux inftances que lui firent les autres Professeurs de Philosophie & de Médecine, pour défendre à M. Regius d'enseigner de pareilles nouveautés. Ce Cartésien eut beau représenter combien il étoit ridicule de rejetter les vérités, sous prétexte qu'elles étoient nouvelles; toute la grace qu'il obtint, ce fut que s'il soutenoit désormais la circulation du sang, il ne pourroit le faire que par

<sup>(</sup>a) On attribue avec raison la découverte de la circulation du sang à Harce?: mais on ne peut disconvenir que Desenates ne soit le fauteur de cette découverte.

maniere de corollaire avec la formule ordinaire: exercitii causa desendimus. Cela n'empêcha pas M. Regius de faire imprimer ses thèses à ce sujet, sans aucune permission & sans aucun égard à cette désense. Cette liberté sut prise pour un attentat à l'autorité de l'Université, à qui il appartenoit de droit d'ordonner l'impression des thèses. On députa vers le Magistrat pour s'en plaindre; & le Magistrat répondit qu'on passeroit celles - ci, puisqu'elles étoient imprimées; mais qu'à l'avenir il ne s'en imprimeroit plus sans l'ordre du Resteur de l'Université.

Cette réponse n'apporta aucun remede au mal que cette impression devoit produire suivant M. Vatius. Il s'en plaignit à plusieurs Professeurs, & excita des troubles que les Curateurs de l'Université d'Utrecht crurent devoir apaifer. Dans cette vue, ils publierent une Ordonnance portant défense d'introduire des nouveautés ou des maximes contraires aux Statuts de l'Université. La chose étoit assez équivo. que. Descartes crut qu'il convenoit d'expliquer cette Ordonnance pour fixer l'esprit des Professeurs. C'est ce qu'il sit en forme de réponse, qui sut jugée trèsbelle & très-judiciense. Elle avoit pour but de laisser la liberté à M. Regius d'enseigner la Philosophie nouvelle, en se contentant de modérer son zèle, & de tempérer ce qu'il y avoit de trop hardi dans

ses opinions.

Pendant que les Cartésiens éprouvoient des contradictions, leur Maître tâchoit de se consoler de leurs afflictions dans les bras de l'amour. Une Demoiselle aimable (a) avec laquelle il vivoit depuis environ 1634, lui faisoit quelquesois oublier les charmes de la Philosophie. Quoique son esprit sût sublime & élevé, il tenoit encore aux sens, & éprouvoit leur pouvoir à la vue de deux beaux yeux. Cet empire étoit même devenu si grand, que notre Philosophe se livroit sans réserve à leurs douces impressions. Une sille naquit de ce commerce; & le bruit s'en étant répandu, ses ennemis n'oublierent rien pour tirer parti de cette foiblesse. DESCARTES, sans s'en émouvoir, répondit à ceux qui lui en faisoient un crime, que n'ayant point fait vœu de chasteté, & n'étant point exempt des inclinations qui sont naturelles à l'homme, il ne rougissoit pas de celles qu'il avoit, & qu'il pouvoit avoir eues.

<sup>(</sup>a) On ne sait point ce que c'étoit que cette Demoiselle, comment DESCARTES en sit la connoissance, ni ce qu'elle devint après avoir mis une fille au monde,

Peu inquiet des railleries qu'on continuoit de faire de lui à ce sujet, il ne songeoit qu'à faire élever sa sille. Elle s'appelloit Francine, & étoit née à Deventer le 19 de Juillet 1635. Notre Philosophe prenoit même des mesures pour lui procurer une bonne éducation, lorsqu'elle mourut âgée de cinq ans. Il sut si sensible à cette perte, qu'il en versa des larmes. Il éprouva bien dans cette occasion que la vraie Philosophie n'étousse pas le naturel; & le chagrin qu'il en eut, est selon lui le plus grand

qu'il ait ressenti pendant sa vie.

DESCARTES étoit alors à Amersfort. Il le quitta lorsqu'il eut perdu sa fille, & alla reprendre sa demeure à Leyde, tant pour s'éloigner d'un lieu qui lui rappelloit sa douleur, que pour quitter le voisinage d'Utrecht, où les esprits s'échauffoient de plus en plus par les menées de Vatius. Il y reçut la visite d'un de ses disciples, dont le nom n'est pas venu jusqu'à nous, mais qu'on assure être de la premiere diftinction. On ne s'entretenoit que de matieres philosophiques, & le candidat avoit tous les jours quelque nouvelle question à proposer. Un jour il demanda quel étoit l'usage de la petite glande située dans le cerveau, qu'on nomme glande pinéale; & DESCARTES répondit que cette glande

est le principal siège de l'ame, & le lieu où se font toutes nos pensées. La raison qu'il donnoit de cette opinion, est qu'il ne se trouve aucune partie dans le cerveau, excepté celle-là, qui ne soit double. Or puisque nous ne voyons qu'une même chofe des deux yeux, que nous n'entendons que le même son des deux oreilles, & que nous n'avons jamais qu'une pensée en même temps, il faut nécessairement que les sensations qu'éprouvent les yeux & les oreilles, aillent s'unir en quelque lieu pour être considérées par l'ame; & il est imposfible d'en trouver aucun autre dans toute la tête que cette glande : car elle est justement très-bien située pour ce sujet; & elle est environnée & soutenue par de petites branches, des artères carotides qui apportent les esprits dans le cerveau.

Notre Philosophe ainsi occupé, commençoit à jouir de quelque tranquillité, lorsqu'il apprit qu'on soutenoit à Paris au Collége des Jésuites des thèses contre sa doctrine; mais cette affaire n'eut pas de suites. L'Auteur de ces thèses (le Pere Bourdin) l'estimoit trop pour ne pas entrer en accommodement avec lui; & DESCARTES qui ne demandoit que la paix, écouta volontiers les raisons de ce Jésuite. Il auroit été à désirer que Væius eût imité

la conduite du P. Bourdin. Mais ce Ministre toujours violent & emporté, non content de répandre l'allarme parmi les Protestans, auxquels il représentoit notre Philosophe comme un ennemi de la Religion prétendue réformée, & comme un espion envoyé de France pour nuire aux intérêts des Provinces Unies, cherchoit encore du secours parmi les Catholiques. Dans cette vue, il voulut leur persuader qu'ils avoient à faire à un ennemi commun, & qu'il ne s'agissoit de rien moins que de défendre la Religion en général contre un Sceptique & un Athée. Il alla même folliciter les esprits jusqu'au fond des cloîtres de Paris, & fut assez osé pour vouloir tenter le Pere Mersenne, sous prétexte que ce Pere étoit tout aguerri avec les Athées, les Pirrhoniens, les Déistes & les libertins qu'il avoit déja combattus par divers ouvrages. Il lui écrivit que DESCARTES étoit venu trop tard pour former une secte, & que quoiqu'il introduisît des dogmes étrangers & inouis, il ne laissoit pas d'avoir des admirateurs, & qui plus est, des idolâtres qui le regardoient comme une divinité nouvellement descendue des cieux. Et pour l'engager avec plus de succès à entrer dans ses vues, il lui marqua qu'après s'être montré le défenseur de la vérité dans sa maniere

de traiter la Théologie, & de la concilier avec les connoissances humaines, il ne devoit pas douter que la même vérité ne l'attendît pour la garantir de la vexation de ce nouveau Philosophe, & qu'elle ne le regardât comme le libérateur qui lui étoit destiné.

C'étoit peut-être la premiere fois qu'on avoit entendu les Ministres Protestans féliciter les Catholiques Romains, & surtout les Religieux, d'avoir heureusement défendu la vérité en matiere de Théologie. La chose étoit d'autant plus remarquable, que Vatius sembloit devoir être le dernier de qui on eût dû espérer un pareil compliment, s'étant déchaîné sans sujet dans d'autres occasions contre l'Eglise Romaine, & après s'être brouillé avec quelques Ministres qui n'avoient pu souffrir ses excès & ses impostures. Mais comme les Catholiques ne surent aucun gré de cet aven à M. Vatius, & que les Protestans ne lui en firent aucun reproche, on le regarda comme une fuite du déréglement de son esprit auquel les uns & les autres étoient fort accoutumés. Il ne falloit point d'autre marque de ce déréglement que la malignité avec laquelle il affectoit de faire passer Descartes pour un Jésuite de robe courte, pour un Jésuite sauvage, afin

de le décrier & de le rendre odieux : Jefuistaster sub Ignatii Loyolæ sidere natus.

Le Pere Mersenne seignit de se rendre aux discours de Vatius; & voulant faire voir qu'il étoit encore plus ami de la vérité que de notre Philosophe, il répondit qu'il ne refuseroit pas sa plume, pourvu qu'on voulût bien lui fournir de la matiere & des raisons suffisantes pour attaquer sa doctrine. Le Ministre d'Utrecht, charmé de cette réponse, se hâta d'en tirer avantage. Il publia par-tout que le Pere Mersenne écrivoit contre Descartes. Il chercha ensuite des matériaux de tous côtés, & sollicita tous ses amis pour envoyer du secours au Pere Mersenne: mais une année entiere s'écoula, sans qu'il eût pu faire rien tenir à ce Pere qu'une comparaison de Descartes avec le fameux Vanini, qui fut brûlé à Toulouse, en le priant de mettre dans un beau jour le parallele de notre Philosophe avec cet impie.

Le Pere Mersenne rit de ce ridicule projet; & tous les mouvemens que se donnoit Vœius faisoient peu d'impression sur l'esprit de DESCARTES. Il eut dans ce tempslà un plus grand chagrin, ce sut de perdre son pere, devenu Doyen du Parlement de Bretagne. Et ce qui augmenta son affliction, c'est qu'on ne se mit point en peine dans sa famille de lui apprendre sa mort. Notre Philosophe qui ignoroit tout ce qui étoit arrivé, écrivoit à son pere deux ans après ce fâcheux accident, pour lui marquer les obstacles qui s'étoient opposés au voyage qu'il avoit eu dessein de faire en France, ainsi qu'il lui avoit fait espérer; qu'il avoit toujours un grand défir de le revoir & de l'embrasser; mais qu'il préféroit toujours le séjour de Hollande à celui de France, parce qu'il y étoit à l'abri des intrigues de quelques Péripatéticiens, qu'il croyoit mal intentionnés pour lui. Cette lettre ayant été reçue par la famille après la mort de son pere, fit souvenir à ses freres qu'il étoit encore au monde; & l'aîné prit la plume par bienféance pour lui apprendre les nouvelles de la maison. La raison de cette indifférence, ou pour mieux dire, de ce mépris, étoit la profession de Philosophe que DESCAR-TES avoit embrassée; profession qui ne donnant ni lustre ni éclat apparent, ne paroissoit à leurs yeux qu'un prétexte frivole pour vivre dans l'oisiveté sans honneur & fans état. Dans cette persuasion, ils tâcherent de l'effacer de leur mémoire, comme s'il eût été la honte de sa famille. Mais M. Descartes, qui ne pensoit pas comme ses enfans, avoit toujours fait do lui une estime particuliere. Il en laissa des marques dans son testament, en lui léguant plus de biens qui devoient naturellement lui revenir. Notre Philosophe, aprèsavoir répandu des larmes fur la tombe de fon pere, tâcha d'oublier des parens si indi-gnes de son amitié. Il pria un ami de se charger de la gestion de ses biens, & chercha des consolations dans la Philosophie. Il en recevoit d'ailleurs des personnes de la plus haute considération. Louis XIII voulut même reconnoître publiquement son mérite en le fixant en France; mais les plus fortes follicitations ne purent l'engager à sortir de sa retraite. Il regardoit les délices de la Cour, & les occupations les plus glorieuses des premieres charges de l'Etat, comme préjudiciables au repos & au loisir dont il avoit besoin pour perfectionner les lumieres de l'entendement humain. Et faisant infiniment plus de cas des bontés & de l'estime de son Roi que de tous les honneurs & de toutes les richesses dont il avoit voulu le combler, il aima mieux vivre seul & content, & vieillir sans emploi, que de s'exposer au hasard de perdre les avantages de sa Philosophie, pour soutenir le poids de ces honneurs, & justifier le choix de ce Prince.

Depuis dix ans il étoit occupé d'un Ouvrage fur la Métaphyfique, dans lequel il

traitoit de la distinction de l'esprit & du corps ; de la meilleure maniere de conduire son esprit pour connoître la vérité & de l'existence de Dieu. Il l'envoya manuscrit au Pere Mersenne dès qu'il l'eut fini, sans lui donner aucun titre, afin que ce Pere en fût le Parrein. Il lui marqua cependant qu'il croyoit qu'on pouvoit l'intituler ainsi: Meditationes de prima Philosophia. Le Pere Mersenne n'eut pas plutôt reçu ce Manuscrit, qu'il s'empressa de le communiquer à un grand nombre de Sa-vans dans tous les genres à qui il l'avoit promis. On lui envoya de toutes parts des remarques & des objections sur cet Ouvrage. Presque tous voulurent saire voir par-là avec quelle attention ils l'avoient lu. Parmi ces Savans on distingue MM. Hobbes , Gassendi & Arnaud. Le Pere Mersenne, à mesure qu'il recevoit ces objections, en faisoit part à DESCARTES, qui y répondoit sur le champ. Cette controverse parut trop intéressante à ce célebre Minime pour ne pas la rendre publique. Il la publia fous le titre d'Objections faites par divers Théologiens, Philosophes & Géomètres.

Pendant que notre Philosophe étoit occupé de ses réponses aux objections qu'on faisoit à ses Méditations Métaphysiques, Vœius travailloit toujours avec chaleur à

soulever le parti qu'il avoit commencé à émouvoir contre fa Philosophie. Jusqueslà il n'avoit agi qu'en répandant des bruits odieux fur fa personne, & en distribuant distérens libelles. Mais lorsqu'en 1641 il fut Recteur de l'Université, & presque revêtu de toute l'autorité nécessaire pour l'exécution de ses mauvais desseins, il ne fongea plus qu'à le perdre absolument. M. Regius qui vit l'orage se former, vou-lut en prévenir l'effet. A cette sin, il déclara au nouveau Recteur qu'il le regarde-roit déformais comme la lumiere de l'Université, & soumit à sa censure les thèses qu'il vouloit foutenir. Cette attention flatta fi fort Vatius, que non-feulement il y laissa quelques opinions cartésiennes; il permit encore que le nom de DESCARTES parût à la tête des thèses. Ce Ministre ne croyoit pas que ces opinions fissent fortune; mais M. Regius qui préfidoit aux thèses, & M. Raey qui répondoit, les produifirent avectant d'avantages, que le Recleur le repentit de toutes ses condescendances. Les Professeurs Péripatéticiens, ou les partifans de la Philosophie ancienne, honteux de leur défaite, firent fiffler les thèses par leurs écoliers, & exciterent un tumulte dont Vatius crut devoir tirer parti, & pour déplacer Regius, & pour éclater contre DESCARTES. Avant

que de se déterminer à lui déclarer une guerre ouverte, il crut devoir s'informer du Pere Mersenne, s'il songeoit à attaquer notre Philosophe, comme il lui avoit fait espérer; & ce Minime lui sit une réponse qui l'indisposa beaucoup. » Je vous avoue, » lui écrivit le Pere Mersenne, que j'avois » toujours eu une grande idée de fa Phi-» losophie; mais depuis que j'avois vu ses » Méditations avec les réponfes qu'il a » faites aux objections qui lui avoient été » proposées, j'ai cru que Dieu avoit versé » dans ce grand homme des lumieres tou-» tes particulieres pour nous découvrir les » vérités naturelles ... Attendons, Mon-" fieur ( ajoute-t-il ) qu'il ait mis cette Phi-» losophie au jour; autrement nous au-» rions mauvaise grace de porter notre » jugement d'une chose que nous ne con-" noissons point (a) ".

Ce conseil étoit très-sage; mais Vaius étoit trop aigri pour le suivre. Aucune considération ne le contenant plus, il ne songea qu'à mettre ses mauvais desseins à exécution. Il commença par faire imprimer des thèses, où il dénonça en quelque sorte Regius comme hérétique, parce que sa Philosophie n'étoit pas conforme avec la Physique de Moyse, ni avec tout ce que

<sup>(</sup>a', Leures de Descartes. Tom. II.

nous enseigne l'Ecriture. Son dessein étoit de les faire signer aux Professeurs de Théologie, & même à tous les Théologiens qui étoient Ministres ou Prédicateurs, afin que Regius se trouvât ainsi condamné par une espèce de consistoire, & que par ce moyen le Magistrat ne pût se dispenser honnêtement de lui ôter sa chaire, M. Regius fut instruit de ce projet. Il alla s'en plaindre à M. Vander Hoock, l'un des Consuls qui le protégeoit, & qui étoit intime ami de notre Philosophe. Ce Consul fit dire aussitôt à l'Imprimeur de lui apporter les thèses. Il manda ensuite Vatius qui devoit y présider, lui ordonna de les corriger, d'en ôter le titre & ce qui pouvoit intéresser la réputation de M. Regius, & lui défendit d'abuser publiquement de sa qualité & de l'autorité de la Faculté de Théologie, pour satisfaire sa passion particuliere.

Vatius sut assez étourdi de ce coup; mais le Magistrat n'ayant réformé que les corollaires de ses thèses, dans lesquels cet implacable ennemi de DESCARTES avoit distillé tout son venin, il crut pouvoir tirer parti du texte pour couvrir sa désobéissance. Il fit soutenir ses thèses. Le Répondant & le Président se signalerent également par la chaleur avec laquelle ils défendirent les opinions anciennes contre les attaques des Argumentans ou Opposans, qui étoient presque tous des écoliers de Regius. Pour embarrasser l'un d'eux, Væius lui proposa une question très-disficile à résoudre; & comme celui-ci se mettoit en état de le satisfaire, en suivant les principes de la nouvelle Philosophie, le Président l'interrompit brusquement, pour dire que ceux qui ne s'accommodoient pas de la maniere ordinaire de philosopher, en attendoient une autre de DESCARTES, comme les Juiss attendent leur Elie, qui doit leur apprendre toute vérité.

Le Recteur parut triompher de la Philosophie Cartésienne. M. Regius voulut rabattre cette fausse gloire. Il fit part à DESCARTES de son dessein & de ses motifs. Notre Philosophe lui dressa un projet de réponse rempli de termes obligeans pour Vatius. Il lui fournit des formules d'estime pour les autres, & de modestie pour lui-même. Il lui marqua diverses manieres infinuantes pour se faire lire avec plaisir, & faire écouter ses raisons, & fur-tout il lui recommanda de se garder de l'ironie dans le tour qu'il falloit donner aux éloges de ses Adversaires. Ce modèle de réponse, avec les matieres, les raisons & les moyens de la remplir, passe pour un Yii

des plus beaux monumens de la douceur & de la prudence humaines. Cette réponse fut imprimée avec ce titre : Responso seu nota in appendicem ad corollaria Theologico Philosophica, &c. Mais quoique Vætius y soit traité d'homme savant & célèbre, d'homme de bien & ennemi de la médifance, celui-ci crut que Regius en publiant cet écrit, lui avoit fait une injure irrémissible, parce qu'il l'avoit vaincu par le nombre & la force des raisons qui déconvroient beaucoup mieux son ignorance & son animosité, que n'auroient pu faire les termes les plus véhémens & les plus aigres. Les suites de cet écrit lui parurent si tacheuses, qu'il résolut de l'étousser. A cet effet, prenant pour prétexte qu'il avoit été imprimé sans ordre du Magistrat, que l'Imprimeur étoit un Catholique & le Libraire un Remontrant, il convoqua l'afsemblée générale de l'Université, & y dénonça la réponse de Regius comme un Libelle injurieux à sa personne, à la dignité rectorale, à l'honneur des Professeurs de toute l'Université Il en demanda la suppression, & en même temps la proscription de la nouvelle Philosophie, qui troubloit selon lui le repos de toute l'Université. Le plus grand nombre des Prosesseurs étant dévoués à Vatius, souscrivirent à cet avis, & trois d'entr'eux furent députés vers le Magistrat pour lui porter les plaintes de l'affemblée. Sur ces plaintes le Magistrat envoya saisir les exemplaires de cette réponse; mais bien loin d'en arrêter le cours, cette saisse ne servit qu'à la faire rechercher, & à la répandre davantage. Vaius sentit le tort que cela lui faisoit. Dans le dessein de le réparer, il assembla presque tous les jours son Université, pour prendre des délibérations contre la Philosophie de DESCARTES. Après plusieurs conférences, il dressa un réfultat de délibération qu'il fit figner par la plupart des Professeurs. Ainsi il présenta sans opposition cette délibération au Sénat ou Conseil de la Ville, au nom des quatre Facultés, pour obtenir une sentence, tant pour la proscription de la nouvelle Philosophie, que pour la suppression de l'écrit de Regius. Le Conseil eut égard à la requête du Recteur. Il rendit le 15 Mars de l'année 1641 un décret, portant défense à M. Regius de ne plus donner d'autres lecons que celles de Médecine, & de ne plus tenir de conférences particulieres ; permettant en même temps aux Professeurs de l'Université de s'affembler pour porter leur jugement sur le livre de M. Regius. De sorte que le Recteur tout glorieux de cet Arrêt, convoqua son assemblée dès le

17 du même mois, & y sit porter contre toute forme de Justice une condamnation des écrits de Regius, qui paroissoit rendue au nom de toute l'Université, mais qu'il avoit minutée seul, & prononcée comme Recteur, étant tout à la fois le juge & la partie de ce Professeur qui ne sut ni appellé ni entendu dans ses défenses. Il n'y eut que huit Professeurs qui eurent une part réelle à ce jugement. Les autres rougissoient bien de servir d'instrumens à la passion de Vatius; mais ils étoient trop foibles pour lui résister. Deux cependant, nommés Emilius & Cyprien, protesterent hautement de nullité sur ce qu'on venoit de faire. Le dernier eut même affez de fermeté pour demander qu'on fit mention de sa protestation dans l'acte de jugement, & qu'on le nommât pour n'être pas confondu mal-à-propos avec les auteurs d'une action si peu raisonnable, sous le nom général de Professeurs de l'Université.

Vatius pen inquiet de cette protestation, ne songea qu'à harceler notre Philosophe. Il sit un libelle contre lui, qui devoit être publié sous ce titre: Prodomus, sive examen tutelare orthodoxæ Philosophiæ principiorum. Et afin de décrier la nouvelle Philo ophie à Leyde comme à Utrecht, il envoya son manuscrit à un Moine renégat pour le faire imprimer dans cette Ville, Celui-ci le donna à un Libraire qui se disposoit à le mettre sous presse; mais le Recteur de l'Université de Leyde qui ne pensoit pas comme celui d'Utrecht, ayant été averti de ce projet, se transporta chez l'Imprimeur, & sit faire en sa présence une information de cette entreprisse. L'Imprimeur la rejetta toute sur le Moine, qui se trouva heureusement absent de l'Imprimerie, & qui prit la suite pour aller à Utrecht rendre compte à Vacius du succès malheureux de sa commission.

Cette aventure chagrina ce Ministre sans le dégoûter d'écrire contre DESCAR-TES. Il remania son écrit, & en forma un volume qu'il publia en 1643 fous le nom de Schocckius, & avec ce titre: Philosophia Cartesiana, sive admiranda methodus novæ Philosophia Renati DESCARTES. Notre Philosophe crut devoir répondre à cetécrit. Il publia d'abord une lettre adressée à  $V\alpha$ tius même, ad celeberrimum virum D. Gisbertum Vatium, comme porte le titre. Dans cette lettre DESCARTES ne releva pas les injures dont fon adverfaire l'accabloit dans sa critique. Son dessein étoit simplement de se justifier, & de donner quelque satisfaction à divers honnêtes gens de la même religion que Vatius, qui étoient indignés qu'un homme aussi vicieux que lui, & d'un

mérite aussi superficiel que le sien, eût assez de crédit & d'autorité pour brider la populace, & pour imposer aux trois quarts de la bourgeoisie de la Ville. Cette prévention étoit portée à un tel point, que les Consuis même & les Bourgmestres firent un mauvais accueil à cette réponse, quelque modérée & quelque légitime qu'elle fût. C'est ce qui obligea DESCAR-TES à composer un second écrit, dont il envoya des exemplaires à ces Magistrats par des personnes les plus qualifiées de la Ville, avec des complimens de sa part. Cette politesse & son droit ne firent aucune impression sur leur esprit. Les intrigues de Vatius les avoient si fort préoccupés, qu'ils croyoient que leur Religion étoit intérefsée à maintenir la doctrine & la personne de ce Ministre. En conséquence de cette persuasion, ils rendirent une sentence ou un acte, par lequelils condamnoient ces deux répontes de notre Philosophe, & le citoient pour se justifier. Cette citation se fit même au son de la cloche de la prison, comme lors de l'exécution d'un criminel. DES-CARTES sut extrêmement surpris de ce procédé. Il ne pouvoit comprendre que des Magistrats qui devoient connoître les bornes & l'étendue de leur pouvoir, le citassent comme s'ils avoient en quelque jurisdiction

risdiction sur lui, & d'une maniere surtout si indécente & si peu réguliere. La chose étoit d'autant plus étrange, que ces Magistrats, quoiqu'informés de sa demeure, avoient feint de l'ignorer, pour avoir un prétexte de rendre la citation publique. Tout cela étoit sans doute trèsgraye. Cependant DESCARTES ne crut pas devoir prendre d'autre voie pour fa instification, que de répondre à cet acte par un écrit de trois ou quatre pages. Après y avoir mis dans tout son jour son droit & l'irrégularité de la procédure des Magistrats, il protestoit d'injures au cas que ces Juges voulussent prétendre quelque droitide jurisdiction sur lui. Vaeius lut cet écrit, & en prit l'allarme. Il comprit qu'il falloit redoubler d'ardeur pour empêcher qu'il ne sit connoître toutes ses impostures. Il lâcha d'abord des émissaires dans la Ville, afin d'animer la populace contre l'ennemi, disoit-il, de leur Pasteur & de leur Religion. Par ses menées & ses calomnies, il obtint ensuite des Commissaires à qui le Sénat & le Conseil de la Ville avoient consié l'examen de cette affaire; il obtint, dis-je, une sentence qui déclaroit libelles diffamatoires les deux lettres de DESCARTES contre Vaius. Notre Philosophe ne reçut aucun avis de cela. Quelques semaines Tome III.

s'écoulerent après la date de cette fentence, sans qu'il eût entendu parler de rien. Enfin il reçut deux lettres confécutives & anonymes, par lesquelles on lui donnoit avis que l'Officier de Justice l'avoit cit éde l'ordre des Magistrats, pour comparoître en personne comme criminel. On lui marquoit qu'il n'étoit pas en sûreté dans la Province où il étoit, parce que par un accord fait entre les Provinces particulieres d'Utrecht & de Hollande, les sentences qui se rendoient dans l'une s'exécutoient aussi dans l'autre.

Descartes ne sut que penser de ces lettres. Il crut à la premiere vue que c'étoit une railierie, & ne s'en émut point. Mais après y avoir réfléchi plus mûrement, il jugea à propos de s'en aller à la Haye pour s'en informer. Il apprit dans cette Ville que la chose étoit telle qu'on lui avoit écrite. On lui dit qu'il ne s'agissoit de rien moins que d'aller répondre à Utrecht sur les crimes de l'athéisme envers Dieu, & de calomnie à l'égard d'un homme de bien. Les suites de cette affaire étoient de la plus grande conséquence. Pour en empêcher les effets, notre Philosophe porta ses plaintes à l'Ambassadeur de France en Hollande, qui alla fur le champen rendre compte au Prince d'Orange. Ce Prince sit écrire aussi-tôt zux Etats de la Province d'Utrecht, afin de procurer à DESCARTES les satisfactions qu'il demandoit. Les Etats userent de leur autorité pour finir toutes ces procédures, qui tendoient à condamner notre Philosophe à de grosses amendes, à le bannir des Provinces-Unies, & à faire brûler ses livres. Vætius comptoit si fort là-dessus, qu'il avoit déja transigé avec le bourreau pour faire un feu d'une hauteur démesurée, & dont on pût parler dans l'Histoire comme d'une chose extraordinaire.

Cette affaire acheva de perdre Vatius de réputation. Elle couvrit de confusion les Magistrats d'Utrecht, dont plusieurs s'excuserent sur ce que ne sachant pas quels pouvoient être les différends des Gens de Lettres, ils s'étoient crus obligés de prendre les intérêts de leur Ministre & de leur Théologien contre un Catholique étranger, estimant que leur zèle pour leur religion rectifieroit suffifamment leur ignorance & l'irrégularité de leur conduite. Enfin elle servit à faire connoître le grand nombre d'amis que DESCARTES avoit à la Haye, à Leyde & à Amsterdam, & à lui en acquérir d'autres qui blâmerent hautement les procédures d'Utrecht des qu'elles devinrent publiques. De sorte que notre Philosophe ne sut occupé pendant deux mois qu'à écrire des lettres de remerciment par centaines, occupation satisfaisante à la vérité, mais aussi nuisible à ses études que les sollicitations de son procès.

DESCARTES ne s'arrêta pas là. Il porta plainte à l'Université de Groningue contre Schoockius, Professeur dans cette Université, qui avoit prêté bassement son nom à l'écrit de Vatius (Admiranda Methodus, &c.) lequel avoit donné lieu à cette affaire; & il obtint une sentence également juste & consolante. Elle étoit intitulée: Sentence rendue dans le Sénat Académique par l'Université de Groningue & les Oomélandes en la cause de Messire René DESCARTES, Seigneur du Perron, contre Maître Martin Schoock, Professeur en ladite Université. Elle contenoit des excuses à DESCARTES de la part de Schoockius, & des témoignages d'un véritable repentir de la faute de ce Professeur.

Notre Philosophe envoya une copie de cette sentence aux Magistrats d'Utrecht, sans leur faire le moindre reproche, mais afin de les inviter tacitement à suivre l'exemple de Groningue. C'étoit une leçon pour eux qui les mortista beaucoup. Leur dépit éclata par cet acte ou espèce de placard qu'ils rendirent en conséquence: De la Justice d'Utrecht, il est défendu

très-rigoureusement à tous les Imprimeurs & Libraires de cette Ville & franchise, d'imprimer ou faire imprimer, de vendre ou faire vendre aucuns libelles ou autres écrits tels qu'ils puissent être pour ou contre Descartes,

sous correction arbitraire.

Ce ne furent pas là les derniers défagrémens que lui procura Vaius. Cet homme impitoyable travailla encore à lui susciter des ennemis de toutes parts. Il indisposa jusqu'à Regius, son zélé disciple; & ce Professeur paya son maître de l'ingratitude la plus noire. DESCARTES eut encore le chagrin de voir Gassendi prendre parti contre lui. Toutes ces injustices sirent une vive impression sur son cœur. Il chercha à y faire diversion en se livrant tout entier à l'étude. Il mit la derniere main au cours de Philosophie qu'il avoit composé, & permit enfin aux sameux Elzevirs, qui le convoitoient depuis long-temps, de le mettre sous presse.

Il divisa ce cours en quatre parties. Dans la premiere, il exposa les principes de nos connoissances. Il expliqua dans la seconde les loix de la nature, c'est-à-dire la Physique générale. Il remplit la troisséme de son système du monde; & il comprit dans la derniere tout ce qui concerne la terre. L'ouvrage portant

Z 113

pour titre, Lumina Philosophiæ, qu'on a changé en celui de Principes, parut fous les auspices de la Princesse Palatine Elisabeth, fille de Frédéric V, Electeur Palatin du Rhin, élu Roi de Bohême. C'étoit une Princesse qui avoit beaucoup d'esprit & de connoissances, & qui s'étoit acquis par-là l'estime & la vénération de tous les Savans. L'amour de la Philosophie la dominoit de telle sorte, qu'elle préféra le plaisir de l'érudier dans la retraite, à l'éclat de la couronne qu'Uladistas, Roi de Pologne, lui offroit avec sa main. Elle étoit zélée disciple de Des-CARTES, & ce fut pour lui en témoigner fa reconnoissance que notre Philosophe lui dédia son livre.

Il étoit à Paris lorsque les Libraires le publierent. Il y vivoit avec M. Clercelier, homme de distinction, qui lui étoit attaché depuis long-temps. Cet ami lui sit faire connoissance avec M. Chanut, son allié. C'étoit un personnage infiniment estimable, & qui jouissoit à la Cour de la plus grande considération. M. Chanut sut si slatté de cette connoissance, qu'il se hâta d'en serrer les liens par des marques solides d'une véritable estime. Il employa à cet esset le crédit qu'il avoit auprès de M. le Chancelier, & celui de ses amis auprès du Cardinal Mazarin, pour

lui procurer une pension du Roi qui le mît plus en état de faire des expériences. Mais quoique le Chancelier connût tout le mérite de DESCARTES, les ignorans & les sots que ce mérite offusquoit, eurent assez de crédit pour empêcher que la France ne s'illustrât en concourant aux travaux d'un des plus beaux génies du monde: époque malheureuse qui formera toujours une tache considérable dans les sastes de notre Histoire. Notre Philosophe consola M. Chanut de ce mauvais succès, & s'estima fort heureux de confacrer ses talens & son patrimoine à l'utilité publique, sans y employer le bien d'autrui.

Cette affaire le dégoûta du féjour de Paris, pour ne pas dire de la France. Il en partit en 1644, & alla se retirer à Egmond, dans le dessein de s'y recueillir plus prosondément que jamais. Là, retiré absolument du commerce du monde, il voulut connoître ensin la nature de l'homme. Il étudia d'abord celle des animaux, qu'il crut devoir servir d'introduction à l'autre. Pendant qu'il étoit livré à cette étude, il reçut la visite d'un Gentilhomme qui voulut voir sa bibliothèque. DESCARTES le conduisit dans une galerie, & tirant un rideau, il lui sit voir un veau, à la disse din duquel il alloit travailler.

Voilà, lui dit-il, ma bibliothèque; voilà l'étude à laquelle je m'applique le plus maintenant.

De la connoissance des bêtes, notre Philosophe passa à celle du corps humain. Le but qu'il se proposoit dans ses travaux, étoit de trouver les moyens de conserver la fanté & de la rétablir. Une dispute qui s'éleva fur la quadrature du cercle, interrompit son travail; & l'arrivée de M. Chanut en Hollande le lui fit suspendre tout-àfait. DESCARTES l'alla voir à Amsterdam, par où il passoit pour se rendre en Suéde avec la qualité de Résident. Ce sut une satisfaction bien grande pour ces deux amis de se voir & de s'embrasser. Leur joie sut courte. M. Chanut continua fon voyage, & fon ami se retira dans sa solitude. Il y travailla à un petit traité sur la nature des passions de l'ame. C'étoit ici un ouvrage de morale; & on sait que cette science détache de tous les honneurs de ce monde ceux qui la goûtent véritablement. Aussi elle lui présenta avec tant de vivacité les illusions de ce qu'on appelle renommée, qu'il résolut de n'étudier dorénavant que pour lui, & de ne rien publier.

La Princesse Elisabeth lui écrivit dans ce temps-là, afin de lui demander à quoi elle pourroit s'occuper aux Eaux de Spa, où elle étoit, pour y passer son temps. Notre Philosophe lui conseilla de lire le livre de Seneque sur la béatitude de la vie (De Vitâ beatâ), & sit des remarques sur ce livre, asin que cette Princesse en retirât plus de fruit. Elisabeth communiqua à son tour ses réslexions à Descartes, & l'engagea à traiter dans ses réponses les points les plus importans de la Morale, le souverain bien, la liberté de l'homme, l'état propre de l'ame, l'usage des passions, & celui de la raison dans les biens & dans les maux de la vie.

Ce commerce de lettres entre notre Philosophe & la Princesse, parvint à la connoissance de Christine, Reine de Suéde. Cela sit naître en elle la curiosité de le connoître. Née avec un grand désir d'apprendre, elle avoit déja étudié les grands principes de la Philosophie : mais elle voulut être instruite particulierement de ceux de la Philosophie Cartésienne. M. Chanut, qui se souvenoit malheureusement du refus qu'on avoit fait en France d'y attacher DESCARTES par quelque pension, n'oublioit aucune occasion pour lui parler de notre Philosophe. Il communiquoit ses ouvrages à Sa Majesté, & ils suggéroient souvent à Christine des questions qui embarrassoient le Résident. Elle lui demanda un jour si quand on use

mal de l'amour ou de la haine, lequel de ces deux déréglemens ou mauvais usages est le pire. M. Chanut sit part de cette question à DESCARTES, qui lui envoya aussi-tôt une belle dissertation sur l'amour, dans laquelle il fait voir, 1°. Que l'amour est premierement un mouvement intellectuel & raisonnable de l'ame, & ensuite une passion; 2°. Que la seule lumiere naturelle nous enseigne à aimer Dieu; 3°. Que le mauvais usage de l'amour est pire que celui de la haine (a).

Cette dissertation sit un plaisir infini à la Reine de Suéde. Elle s'informa de M. Chanut des particularités de la vie & du caractere de notre Philosophe; & le compte que celui-ci lui en rendit, accrut si fort l'opinion avantageuse qu'elle avoit de lui, qu'elle dit au Résident de France : »Monsieur, Descartes, autant que je puis » le voir par cet écrit & par la peinture » que vous m'en faites, est le plus heureux » de tous les hommes, & sa condition me » semble digne d'envie. Vous me ferez plai-» sir de l'assurer de la grande estime que je » fais de lui ». Christine lui sit encore proposer d'autres questions à résoudre; & cela forma un commerce de lettres avec M. Chanut, qui occupa long-temps notre Philosophe.

<sup>(</sup>a) Voyez le premier Tome des Leures de Defeartes.

Les satisfactions que DESCARTES goûtoit dans cette occupation, furent trou-blées par de mauvaises affaires que lui susciterent quelques Théologiens de Leyde subornés par Vaius. L'un d'eux, dans une thèse qu'il fit soutenir contre sa doctrine, entr'autres sentimens absurdes, lui attribua celui-ci: Il faut douter qu'il y ait un Dieu; & même on peut nier absolument pour quelque temps qu'il y en ait un. Un second Théologien, pour enchérir sur cette impiété, lui fit dire : Que l'idée de notre libre arbitre est plus grande que l'idée de Dicu; ou bien, Que notre libre arbitre est plus grand que Dieu même, & que Dieu est un imposteur & un trompeur. L'intention de ces deux calomniateurs étoit de faire condamner premierement ses opinions comme trèspernicieuses, & lui comme blasphémateur, par quelque synode où ils seroient les plus forts; & en second lieu, de lui procurer quelqu'affront par le Magistrat qui leur étoit déja tout acquis. Descartes fut informé de cette manœuvre. Il écrivit une longue lettre aux Curateurs de l'Université & aux Consuls de la Ville, pour leur demander justice des calomnies de ces deux Théologiens. Les Curateurs n'eurent pas plutôt reçu cette lettre, qu'ils manderent leRecteur de l'Université & les Professeurs de Théologie, pour comparoître devant

eux; & fans se donner la peine d'examiner le fond de cette affaire, ils se contenterent de leur défendre par un édit donné à la hâte, de faire aucune mention de DESCARTES, ni dans leurs leçons, ni dans leurs disputes ou exercices académiques. Ils communiquerent après cela à notre Philosophe ce qu'ils avoient fait, & le prierent de s'abstenir de parler de cette affaire, pour prévenir, disoient-ils, les inconvéniens qui pourroient arriver de part & d'autre. DESCARTES fut trèsmécontent de cette conduite. Il répondit aux Curateurs & aux Magistrats: "Je me » foucic fort peu que l'on fasse désormais » mention de moi dans votre Académie, » ou qu'on n'en fasse point; mais comme » je ne m'étudie qu'à avoir des opinions » très-vraies, & que je compte même » entre mes opinions toutes fortes de » vérités connues, je n'estime pas qu'on » les puisse bannir d'aucun lieu, si l'on » ne veut en même temps que la vérité » en soit bannie (a) ». On ne fit aucune attention à ces raisons, & la chose en resta là.

Pour faire diversion aux chagrins que ceci lui causa, notre Philosophe vint voir fes amis à Paris. Il y fut accueilli des personnes les plus distinguées. Quelques-unes

<sup>(</sup>a) Lettres de Descartes, Tome III.

d'entr'elles voulurent lui donner des preuves réelles de leur estime. Elles employerent le crédit qu'elles avoient auprès du Ministre pour lui procurer une pension du Roi, laquelle lui sut accordée en considération de son grand mérite, & de l'utilité que sa Philosophie & les recherches de ses longues études procuroient au genre humain, comme aussi pour l'aider à continuer ses belles expériences qui requéroient de la dépense. Cette pension étoit de trois mille livres, & il est certain qu'elle ne lui fut point payée, quoi qu'en dise M. Baillet dans la vie du grand homme qui nous occupe. Car notre Philosophe mécontent de la Cour, étant retourné en Hollande, le Roi fut fâché de ce départ. Le Ministre lui écrivit de la part de Sa Majesté de revenir à Paris; & pour l'engager à obéir à son Maître avec plus de plaisir, & à oublier le passé, on lui fit expédier de nouvelles lettres patentes d'une pension considérable, & on y joignit les promesses les plus séduisantes & les plus flatteuses. Il quitta donc la Hollande pour prendre la route de Paris; mais à peine fut-il arrivé dans cette Capitale, qu'il se repentit de la facilité qu'il avoit eue de se laisser gagner. Au lieu de voir l'esset de ces belles promesses du Ministre, il trouva au contraire qu'on avoit fait payer par un de ses parens l'expédition des

lettres qu'on lui avoit envoyées, & qu'il en devoit l'argent. Desorte qu'il sembloit qu'il n'étoit venu à Paris qu'afin d'acheter le titre le plus cher & le plus inutile qui ait jamais été entre ses mains. DESCARTES étoit trop Philosophe pour s'affliger de cette aventure, quelque défagréable qu'elle fût. Il n'y eût pas même fait attention, s'il eût vu que son voyage fût utile à ceux qui l'avoient appellé. Mais ce qui le toucha le plus, ce fut qu'aucun d'eux ne témoigna vouloir connoître autre chose de lui que son visage : ce qui lui donnoit lieu de croire qu'on vouloit seulement l'avoir en France comme un Eléphant ou une Panthère à cause de la rareté.

Un accident si imprévu lui apprit à ne plus entreprendre des voyages sur des promesses, fussent-elles écrites sur du vélin; & il seroit sorti sur le champ de Paris pour retourner en Hollande, si quelques-uns de ses amis n'eussent empêché qu'il n'exécutât si-tôt sa résolution. Ils le retinrent encore trois mois, & profiterent de ce séjour pour le réconcilier avec Gassendi qui étoit alors dans cette Ville. Ces deux Savans fe virent l'un & l'autre, & leur estime réciproque sit tous les frais de leur réconciliation. Cela causa tant de satisfaction à DESCARTES, que M. de Roberval, toujours envieux de son mérite, crut devoir la traverser par quelque mortification. A cette fin, il forma des assemblées pour examiner à fond sa Philosophie. Dans ces assemblées sa mauvaise humeur se manifesta toujours; de maniere que notre Philosophe, ennuyé de tous ces procédés, prit le parti de fortir de Paris pour aller se renfermer à Egmond en Nord-Hollande, comme dans un port assuré contre les tempêtes qu'il avoit essuyées dans ses voyages. Il y étoit à peine arrivé, qu'il fut obligé de travailler à satissaire les premieres ardeurs d'un nouveau disciple que sa Philosophie lui avoit fait en Angleterre. C'étoit Henri Morus, dont la passion & le culte pour notre Philosophe alloit jusqu'à l'idolâtrie. Descartes, fans faire attention à ses éloges, ne s'appliquoit qu'à l'instruire & à lui lever ses difficultés, à mesure qu'il les lui faisoit connoître.

Il goûtoit ainsi au milieu de cette occupation les douceurs de la solitude, lorsqu'il apprit la mort du Pere Mersenne. Ses entrailles s'émurent à cette perte, & il la regretta en Philosophe persuadé de l'im-

mortalité de l'ame.

Dans ce temps-là la Reine de Suéde lisoit le Traité des passions de DESCAR-TES, & elle sut si satisfaire de cette lesture,

#### 280 DESCARTES.

qu'elle résolut d'étudier toute sa Philosophie. M. Chanut qui y étoit déja initié, la seconda dans cette étude. Le Bibliothécaire de Sa Majesté (M. Freinshémius) se joignit à M. Chanut. Mais ni l'un ni l'autre ne la satisfaisoient point entierement. Son Bibliothécaire sur-tout, qui par état devoit être plus instruit à cet égard que le Résident de France, paroissoit très chancelant sur ses principes. Elle s'en expliqua ouvertement lorsqu'elle eut entendu une harangue qu'il prononça touchant le fouverain bien, & à laquelle elle assista. Quoique M. Freinshémius passat à juste titre pour l'Orateur le plus habile, & le plus docte en Philosophie de l'Université d'Upsal, la Reine sut si peu contente de ce discours, qu'elle dit en parlant des Savans de cette Université: » Ces gens-là ne sont » qu'effleurer les matieres; il faudroit sa-» voir l'opinion de M. DESCARTES ». Elle forma la réfolution dès-lors de connoître personnellement ce grand homme. Elle en parla à M. Chanut, & lui enjoignit de lui procurer cette satisfaction en le faisant venir en Suéde. Le Résident, après s'être bien assuré du sincere désir de la Reine, sit toutes les démarches nécessaires pour engager Descartes à entreprendre cevoyage. Il luiécrivit les intentions de Christine,

qui

qui ne furent pas assez puissantes pour le déterminer. Mais il reçut des lettres consécutives si pressantes, qu'il se sentit ébranlé. Malgré toutes ses appréhensions, & les difficultés qu'il trouvoit dans un voyage qu'il estimoit très-dangereux à sa santé, il crut ne pouvoir resuser cette satisfaction à la Reine. De sorte qu'il sit savoir à M. Chanus qu'il étoit ensin déterminé de partir pour Stockholm vers le milieu de l'Eté, pourvu qu'il lui sût permis de revenir chez lui (à Egmond) dans trois mois.

Pendant ces irrésolutions, la Reine impatiente de le voir, & présumant de sa bonne volonté, avoit donné ordre à M. Flemming, Amiral de Suéde, de l'aller prendre à Amsterdam, & de l'amener avant la fin du mois d'Avril. L'Amiral se rendit à Egmond pour montrer à notre Philosophe les ordres de Christine, Comme il n'annonça pas sa dignité, DESCARTES le prit pour un simple Officier de Marine. Il s'excusa cependantavec beaucoup de civilité de ne pouvoir le suivre, parce qu'ayant écrit, dit-il, au Résident de France, il en attendoit une réponse qui lui expliqueroit les dernieres volontés de la Reine, & le détermineroit sur son voyage. M. Flemming l'avoit à peine quitté, qu'il reçut une lettre de M. Chanut, par laquelle Tome III. Aa

il connut quel homme c'étoit que l'Officier de Marine. Cependant cette attention de la part de la Reine de Suéde, & les politesses de ce Seigneur, ne fixerent point encore ses résolutions. Mais M. Chanut étant parti de Stockholm pour venir rendre compte de sa résidence au Roi son maître, alla chercher son ami dans son hermitage d'Egmond, & acheva de lever le reste des difficultés qu'il trouvoit à son voyage. Il le quitta pour aller à Paris, dans la réfolution de le reprendre à fon retour pour la Suéde, où il devoit aller en qualité d'Ambassadeur. Des assaires l'ayant néanmoins retenu à la Cour de France plus qu'il ne le comptoit, notre Philosophe crut devoir profiter de la belle saison pour se mettre en route, & de prévenir son ami qui ne devoit partir que dans l'Hiver. Avant son départ, il régla toutes ses affaires, comme s'il eût pressenti qu'il ne reviendroit jamais.

Enfin il quitta sa chere solitude le premier jour de Septembre 1649, & s'embarqua au Port d'Amsterdam, accompagné d'un seul domessique. Il arriva heureusement à Stockholm au commencement d'Octobre, & alla descendre chez Madame Chanut, où il trouva un appartement qu'il ne lui sut pas libre de resuser. Il y reçut

# DESCARTES. 283

toutes fortes d'avantages & de politesses. Le lendemain de son arrivée il alla saluer la Reine, qui le reçut avec une distinction qui sut remarquée de toute la Cour, & qui contribua peut-être à augmenter la jalousie de quelques Savans, à qui sa venue sembloit avoir été redoutable. A la seconde visite qu'il sit à Christine, Sa Majesté lui dit qu'elle avoit résolu de le retenir en Suéde par un bon établissement. Mais comme notre Philosophe s'étoit prémuni contre toutes les sollicitations, il ne ré-

pondit que par un compliment.

La Reine prit ensuite des mesures pour apprendre sa Philosophie, & convintavec lui qu'il viendroit tous les matins à cinq heures. Cette heure étoit le temps le plus favorable pour elle, tant parce que c'étoit le plus tranquille & le plus libre de la journée, que parce qu'elle croyoit que fon esprit seroit plus disposé alors à l'application qui étoit nécessaire pour cette étude. Cela conclu, Sa Majesté lui accorda la permission qu'il avoit demandée d'être dispensé de tout le cérémonial de la Cour, & d'être délivré de ces assujettissemens que les gens qui pensent, appellent les miseres des Courtisans. Mais avant que de commencer, elle voulut qu'il prît un mois ou six semaines pour se reconnoître,

Aaij

se familiariser avec le génie du pays, & faire prendre racine à ses nouvelles habitudes par lesquelles elle espéroit lui faire goûter son nouveau séjour, & le retenir auprès d'elle le reste de sa vie. Christine eut plusieurs occasions de reconnoître pendant ce temps-là toute l'étendue du génie du grand homme qu'elle vouloit fixer dans ses Etats. Elle vit bien qu'il manioit également les sciences les plus abstraites & la politique la plus subtile. Cette derniere confidération l'engagea à l'admettre dans son conseil secret. Une faveur si marquée réveilla les jaloux. Les Savans fur-tout en furent allarmés, & chercherent avec foin toutes les occasions de nuire à notre Philosophe, & de ralentir l'ardeur que la Reine avoit fait paroître pour l'étude de sa Philosophie.

Dans ce temps-là M. Chanut arriva. La Reine lui communiqua le dessein qu'elle avoit de retenir DESCARTES auprès d'elle, & le chargea d'obtenir son consentement. De toutes ses excuses, Christine n'écouta que le prétexte de la rigueur du climat, parce qu'elle s'appercevoit que son tempérament avoit beaucoup à soussir dans un pays si froid. Elle proposa cependant un moyen qu'elle crut capable de le fixer; ce sut de choisir un bien noble & considé-

# DESCARTES. 289

rable dans les terres les plus méridionales de la Suéde; de lui constituer un revenu d'environ trois mille écus, & de lui faire un don en propre de la Seigneurie de la Terre, de sorte qu'elle pût passer par succession à ses héritiers. Une maladie dangereuse dont l'Ambassadeur sut attaqué, suspendit l'exécution de ce projet. DESCARTES ne quitta point son ami dans sa maladie; mais elle se dissipa à ses propres

dépens.

M. Chanut commençoit à se bien porter lorsqu'il se sentit attaqué. Les symptômes furent pareils. La seule différence, c'est qu'ils furent suivis d'une fiévre continue & d'une inflammation de poumon plus violente- La fiévre fut interne dans les pres miers jours; elle lui occupa tellement le cerveau, qu'elle lui ôta la liberté de se connoître & d'écouter les avis de ses amis. Pour comble de malheur, le premier Médecin de la Reine étoit absent; & les autres Médecins qui vinrent par ordre de Sa Majesté pour avoir soin de lui, s'étoient déclarés ses ennemis depuis long-temps. Notre malade en les voyant ne voulut rien faire de ce qu'ils ordonnoient, & s'obstina sur-tout à resuser la saignée tant que dura le transport au cerveau: ce qui allarma beaucoup l'Ambassadeur, & surtout la Reine, qui ne manquoit pas d'y envoyer un Gentilhomme deux fois par

jour.

Le cerveau se débarrassa le septiéme jour de la maladie. DESCARTES commença alors à se reconnoître. Il sentit la siévre pour la premiere fois; & comprenant le péril où il étoit, & la faute qu'il avoit faite de resuser la saignée, il ne songea plus qu'à la mort. Il essaya pourtant si deux saignées abondantes pourroient le tirer d'affaire; mais il n'étoit plus temps. Ces saignées n'opérerent rien, & notre Philosophe jugea par-là qu'il n'y avoit plus d'espérance. Il demanda un Prêtre, & pria qu'on ne l'entretînt plus que de la miséricorde de Dieu, & du courage avec lequel il devoit souffrir la séparation de son ame. Par les réflexions qu'il fit sur son état & sur l'autre vie, il attendrit & édifia toute la famille de l'Ambassadeur qui s'étoit assemblée autour de son lit. Et après avoir renouvellé les fentimens de reconnoissance qu'il avoit pour toutes les attentions de M. Chanut, il remercia particulierement Madame son épouse, laquelle avoit toujours été attentive à prévenir tous ses besoins.

L'après-midi du huitiéme jour la transpiration s'embarrassa, & au milieu de la

nuit il parut perdre connoissance. La vue s'éteignit à demi, & ses yeux plus ouverts qu'à l'ordinaire furent tout égarés. Quelques heures après, son oppression de poitrine augmenta jusqu'au point de lui ôter la respiration. Mais cette ardeur étant un peu calmée, DESCARTES dit à Schulter son valet de lui aller préparer des panais, dont il savoit qu'il mangeoit volontiers, parce qu'il craignoit que ses intestins ne se rétrécissent, s'il continuoit à ne prendre que du bouillon, & s'il ne donnoit de l'occupation à l'estomac & aux visceres pour les maintenir dans leur état. Après en avoir mangé, il se trouva si tranquille » qu'on conçut quelque espérance de le voir revenir. Le malade, quoique certain qu'il en mourroit, se persuada pendant tout le reste de la journée qu'il pourroit vivre encore quelque temps. De forte que sur les neuf ou dix heures du soir, tandis que tout le monde étoit allé souper, il dit à son valet qu'il vouloit se lever & demeurer un moment auprès de son feu. Mais étant assis dans son fauteuil, les sorces lui manquerent tout-à-coup, & il tomba dans une défaillance dont il ne tarda pas à revenir. Il parut cependant tout-à-fait changé. Comme son valet le considéroit, il s'écria: Ah? mon cher Schulter, c'est pour ce coup qu'il faut partir. Schulter effrayé de ces pa-

roles, remet incontinent son maître dans son lit, & répand l'allarme dans l'Hôtel. Le Pere Vogue, Aumônier de l'Ambassadeur, Madame Chanut & toute la maison, se rendirent promptement dans la chambre du malade. M. Chanut, tout convalescent & tout infirme qu'il étoit, voulut aller recueillir les dernieres paroles & les derniers foupirs de son illustre ami. Mais il ne parloit déjaplus lorsqu'il arriva. Le Pere Vogué s'approcha de son lit, & ayant remarqué au mouvement de ses yeux & de fa tête, qu'il avoit l'esprit dégagé, il le pria de témoigner par quelque signe, s'il vouloit recevoir la derniere bénédiction. Le mourant leva alors les yeux au ciel d'une maniere qui toucha tous les assistans, & qui marquoit une parsaite résignation à la volonté de Dieu. Le Pere lui sit les exhortations ordinaires. La bénédiction donnée, toute l'assemblée se mit à genoux pour faire les prieres des Agonilans, & s'unir à celles que le Prêtre adressoit au Tout-puissant pour la recommandation de son ame. Elles n'étoient pas achevées, que DESCARTES rendit l'esprit sans mouvement, & dans une tranquillité digne de l'innocence de sa vie. Il expira le 11 Février de l'année 1650, à quatre heures du matin, âgé de cinquante trois ans, dix mois & onze jours.

M.

M. l'Ambassadeur eut besoin de toute la vertu pour ne pas succomber à ce spectacle. Il envoya sur le champ M. Belin son Secretaire annoncer à la Reine à l'instant de son lever la mort de son ami. Christine versa des larmes sur la perte qu'elle venoit de faire de son illustre maître, qualité dont elle avoit coutume de l'honorer. Elle envoya aussi-tôt un de ses Gentilshommes à M. Chanut, pour l'affurer du sensible déplaisir que lui causoit ce suneste accident. Sa Majesté dit ensuite à M. Belin, qu'elle vouloit laisser à la postérité un monument de la considération qu'elle avoit pour le mérite du défunt, & qu'elle lui destinoit sa sépulture dans le lieu le plus honorable, auprès des Rois ses prédécesseurs, parmi les Seigneurs de la Cour & les Grands Officiers de la Couronne. Mais M. Chanue étant allé saluer la Reine l'après-dîné, obtint d'elle, par de bonnes raisons qu'il lui fit entendre, qu'il fût enterré dans un endroit du cimetiere des Etrangers, où l'on mettoit les Catholiques & les enfans qui mouroient avant l'usage de la raison. À l'égard des frais de l'enterrement, l'Ambassadeur jugea qu'il étoit de la dignité de la famille de notre Philosophe, de ne point souffrir qu'on le fît autrement que de la bourse du défunt, & remercia la Tome III.

Reine, qui préparoit une pompe funèbre digne tout à la fois, par sa magnificence, d'elle & du grand homme qu'elle pleuroit.

Le 12 Février on fit le convoi sans beaucoup d'appareil. Le corps sut porté par un des sils de M. Chanut & par les personnes les plus distinguées de sa suite. Ce digne ami de DESCARTES sit élever sur sa tombe une pyramide, dont les quatre saces étoient chargées d'inscriptions en son honneur.

Les nouvelles publiques annoncerent au monde favant la moit de notre Philofophe. La Hollande flattée de l'avoir gardé long-temps chez elle, voulut en conferver la mémoire fur un monument dont la durée pût en instruire la postérité la plus reculée. Elle sit frapper une médaille représentant d'un côté le buste de DESCARTES, & sur le revers un soleil qui éclaire tin globe, avec ces mots: Sæculi lumen.

Dix-sept années s'écoulerent avant que la France songeât à rendre à l'illustre mort les hommages qu'il avoit reçus de presque toutes les Nations. Tous les François qui sentoient combien il étoit glorieux pour elle de lui avoir donné le jour, rougis-soient de cette indifférence. L'un des amis de notre Philosophe, nommé M. d'Ali-bert, Trésorier de France, sut si touché

de cet oubli de la part des personnes en place, qu'il résolut de prévenir le reproche d'ingratitude qu'on auroit pu faire à la nation à l'égard d'un homme qui avoit si bien mérité d'elle. Dans cette vue il ne crut pas pouvoir former un plus grand projet que de faire venir de Suéde le corps de DESCARTES, c'est à dire ses cendres & ses os, & de le déposer convenablement dans la Capitale du Royaume. Il propofa ce projet à tous les Savans françois, & ils le regarderent comme une bonne fortune qu'ils avoient toujours désiré ardemment, mais qu'ils n'avoient ofé elpérer. M. d'Alibert, ravi d'avoir leur approbation, ne songea plus qu'aux moyens d'exécuter la chose. Il écrivit à M. Terlon, Ambassadeur de France en Suéde après la mort de M. Chanut, & le pria de faire toutes les démarches nécessaires pour obtenir ce précieux dépôt. M. Terlon se fit un devoir de seconder les belles intentions de M. d'Alibert. Après avoir fait les demandes convenables, il paya les droits dûs à l'Evêque, aux Prêtres Luthériens & aux Foffoyeurs. Il alla ensuite avec toute sa maifon , le premier Mai 1666 , enlever le corps de notre Philosophe, accompagné de M. de Pompone. Il le sit porter à Coppenhague, d'où il l'envoya à Paris. On Bb ii

#### 292 DESCARTES.

le porta d'abord rue Beautreillis, chez M. d'Alibert, qui le fit mettre en dépôt sans cérémonie dans une chapelle de l'Eglise de S. Paul. De-là, le 24 Juin à huit heures. du foir, il fut transporté avec un convoi fort pompeux dans l'Eglise de sainte Geneviéve. L'Abbé revêtu des habits pontificaux, la mître en tête & la crosse à la main, suivi de tous les Chanoines Réguliers, portant chacun un cierge, vint recevoir le corps à la porte de l'Eglise, & le conduisit dans le chœur, où l'on chanta! folemnellement les Vêpres des Morts. Le lendemain on fit un service solemnel, où l'Abbé officia pontificalement, & où affista un grand nombre de personnes qualifiées qui s'étoient trouvées au convoi de la veille. Le Perc Lallemant, Chancelier de l'Université, avoit préparé une Oraison funebre: mais sur l'avis qu'on eut que parmi la foule il devoit se glisser quelques centeurs mal intentionnés qui pourroient en faire un mauvais usage, le Ministere empêcha qu'elle ne fût prononcée. On mit le cercueil dans un caveau entre deux chapelles de la partie méridionale de la nef, où M. d'Alibert fit placer un marbre contre la muraille, représentant le buste de DESCARTES, avec cette épitaphe composée en vers françois par M. de Fieubet, Confeiller d'Etat.

DESCARTES, dont tu vois ici la sépulture; A destillé les yeux des aveugles mortels; Et gardant le respect que l'on doit aux Autels; Leur a du monde entier démontré la structure.

Son nom par mille écrits se rendit glorieux; Son esprit mesurant & la terre & les cieux, En pénétra l'absîme, en perça les nuages; Cependant comme un autre il cede aux loix du sort;

Lui qui vivroit autant que ses divins ouvrages, Si le Sage pouvoit s'affranchir de la mort.

Descartes étoit d'une taille un peur au-dessus de la médiocre, mais assez sine & bien proportionnée. Il avoit la tête grosse, le front large & avancé, le teint pâle, la bouche assez fendue, le nez bien fait, les cheveux & les sourcils noirs, les yeux gris noirs, la vue agréable, le visage toujours serein, & le ton de la voix sort doux.

Ses habits furent d'abord conformes aux usages, aux temps & à son état. Il les portoit de soie avec une écharpe & un plumet. Mais quoiqu'il évitât sur-tout de paroître Philosophe, lorsqu'il se retira en Hollande, il quitta l'épée pour le manteau, & la soie pour le drap.

Bbiij

Il étoit fort sobre dans ses repas. Il ne buvoit presque point de vin. Sa diéte ne consistoit pas à manger rarement, mais à discerner la qualité des viandes. Il estimo t qu'il étoit bon de donner une occupation continuelle à l'estomac & aux autres viscères, comme on fait aux meules; mais que ce devoit être avec des choses qui donnassent peu de nourriture, comme les racines & les fruits, qu'il croyoit plus propres à prolonger la vie de l'homme,

que la chair des animaux.

Il dormoit beaucoup. Lorsqu'il s'éveilloit, il méditoit dans son lit, & ne se relevoit qu'à demi corps par intervalles pour écrire ses pensées. C'est ce qui le faisoit demeurer souvent dix à douze heures dans fon lit. Il travailloit long-temps, & aimoit affez les exercices du corps. Il regardoit la fanté comme le principal des biens de cette vie après la vertu. Après s'être entierement dégagé de cette chaleur de foie, qui lui faisoit aimer les armes dans sa jeunesse, il prit un train de vie si égal & si uniforme, qu'il ne sut jamais malade que de la cause étrangere qui le sit mourir en Suéde. Ses deux grands remedes étoient la diéte & la modération de ses exercices, & il étoit extrêmement attentif à délivrer son ame des fortes passions, comme la colere, la crainte, &c. qui ont beaucoup

d'empire sur le corps.

Il avoit six à sept mille livres de rente. C'en étoit bien assez pour un Philosophe. Aussi s'estimoit-il fort riche. Ses amis ne pensoient pas comme lui là-dessus. Ils voulurent plusieurs fois augmenter son revenu; mais il ne voulut jamais rien recevoir. M. le Comte d'Avaux lui avoit envoyé une somme d'argent considérable, & il la refusa. M. de Montmor lui avoit offert ayec beaucoup d'instance une maison de campagnede quatre mille livres de rente, & il le remercia. D'autres personnes de la premiere considération lui avoient ouvert leurs trésors, & ce sut toujours sans succès. Descartes n'estimoit pas qu'il füt homete d'accepter queique enoie de quelqu'un. Il confidéroit un patrimoine légitime comme un présent de la nature plutôt que de la fortune; & de tous les biens qu'on peut acquérir dans le monde, il n'en trouvoit point dont la possession fût plus innocente & plus dans l'ordre de Dien.

Il regardoit comme une chose trèsvaine, le désir de vouloir vivre dans l'esprit d'autrui. Jamais Philosophe n'a fait moins de cas que lui de la gloire. L'habitude de la méditation l'ayoit rendu un peu faciturne; mais quoiqu'il parlât sobrement, ses conversations étoient toujours aisées. Il évitoit sur-tout de paroître docte ou Philosophe. L'amour qu'il avoit eu toute sa vie pour la paix & le repos, l'avoit fait résoudre de bonne heure à mépriser la calomnie, & à oublier les injures. Il étoit naturellement ennemi de la difpute. On prétend qu'il avoit du goût pour les femmes, parce qu'en matiere de Philosophie il les trouvoit plus patientes, plus dociles, en un mot plus vuides de préjugés & de fausses doctrines que beaucoup d'hommes. Il n'étoit point absolument infensible à leurs charmes. Mais il paroît qu'il étoit plus affecté de la douceur de leur caractère que de leurs attraits. C'est ce qu'on peut inférer de ses amours avec Madame du Rosai, qu'il rechercha dans le temps que ses parens songeoient à le marier, & qu'il disputa même l'épée à la main contre un rival. DESCARTES disoit des choses obligeantes à cette Dame; mais dans ses excès de tendresse, il lui avouoit souvent qu'il ne trouvoit point de beauté comparable à celle de la vérité.

Quant à fes fentimens sur la Religion, il croyoit que la raison étoit fort utile pour l'établissement des maximes de la Religion; & il étoit persuadé que la Philosophie bien employée est d'un grand secours pour appuyer & justifier la soi dans un es-

prit éclairé.

DESCARTES a écrit sur les sujets les plus intéressans, sur ceux qui forment principalement le fond de toutes les connoissances humaines, & il a fait sur ces matieres des découvertes surprenantes. Il s'agit de les exposer actuellement.

Dans l'histoire de sa vie, j'ai eu occasion de développer ses grands principes de Morale & de Logique qui composent sa méthode. Il me reste à analyser ses systèmes sur la construction du corps humain, sur la formation du sœtus, sur la Métaphysique, sur la Physique, & à donner une idée de ses découvertes mathématiques.

#### L'Homme de DESCARTES.

Il n'y a rien à quoi l'on puisse s'appliquer avec plus de fruit qu'à tâcher de se connoître soi-même, & cette connoifsance a pour objet l'esprit & le corps. De ces deux substances dont notre individu est composé, la derniere est celle qui nous est plus connue; & c'est par elle que nous comprenons l'existence de l'autre. Le corps doit donc être notre premiere étude.

Or le moyen d'en dévoiler avec facilité la construction, c'est de supposer que notre corps n'est autre chose qu'une statue ou une machine de terre que Dieu forme tout exprès pour la rendre plus semblable à nous qu'il est possible: en sorte que nonfeulement il lui donne au-dehors la couleur & la figure de tous nos membres, mais aussi qu'il met au-dedans toutes les piéces nécessaires pour qu'elle marche, qu'elle mange, qu'elle respire, & enfin qu'elle imite toutes celles de nos fonctions qui peuvent être imaginées procéder de la matiere, & ne dépendre que de la disposition des organes. Or voici comment tout cela se produit. Premierement, les alimens se digerent dans l'estomac de cette machine, par le moyen de certaines li-queurs qui les font fermenter. A mesure que ces alimens se digerent, ils descendent peu à peu vers un conduit par où les parties plus grossieres sortent, tandis que les parties les plus subtiles & les plus agitées s'échappent par une infinité de pe-tits trous par où elles s'écoulent dans les rameaux d'une grande veine qui les porte au foie, & dans d'autres qui les portent ailleurs.

Les plus subtiles parties composent une liqueur blanchâtre qu'on appelle chyle,

mais qui perd sa couleur en se mêlant avec la masse du sang, laquelle est contenue dans les rameaux de la veine nommée veine-porte, qui reçoit cette liqueur des intestins; dans ceux de la veine nommée cave, qui la conduit vers le cœur, & dans le foie, ainsi que dans un seul vaisseau. Le soie a des pores tellement disposés, que lorsque le chyle y entre, il s'y subtilise, s'y élabore, & y prend la cou-

leur & la forme du sang.

Or ce chyle devenu ainfi fang, & contenu dans les veines, n'a qu'un feul paffage par où il puisse fortir, favoir celui qui le conduit dans la concavité droite du cœur. C'est un viscère qui a deux concavités, & si échaussé, qu'à mesure qu'il entre du fang dans une de ses concavités; il s'y ensle promptement & s'y dilate. Ensuité il tombe goutte à goutte par un tuyau de la veine-cave dans la concavité de son côté droit, d'où il s'exhale dans le poumon; & de la veine du poumon, nommée l'artère-veineuse, il passe dans l'autre concavité, d'où il se distribute par tout le corps.

La chair du poumon est si rare & si molle, & toujours tellement rafraîchie par l'air de la respiration, qu'à mesure que les vapeurs du sang qui sortent de la concavité droite du cœur, y entrent par

### 300 DESCARTES.

la veine artéreuse, elles s'y épaississent & se convertissent dereches en sang. De-là elles tombent goutte à goutte dans la concavité gauche du cœur, où, si elles entroient sans être ainsi dereches épaissises, elles ne seroient pas suffisantes pour servir de nourriture au seu qui y est. De sorte que la respiration sert tout à la sois & à épaissir les vapeurs, & à l'entretien de ce seu.

Onze petites peaux, qui, comme autant de portes, ferment & ouvrent les entrées des quatre vaisseaux qui répondent aux deux concavités du cœur, occasionnent un mouvement de vibration dans des vaisseaux qu'on nomme artères : ce qui forme le battement du pouls. Cela se fait ainsi. Au moment qu'un de ces battemens cesse, & que l'autre est prêt à recommencer, celles de ces petites portes qui se trouvent aux entrées de deux artères, se trouvent exactement fermées, & celles qui sont aux entrées des deux veines, se trouvent ouvertes de façon qu'il tombe nécessaire-ment aussi-tôt deux gouttes de sang par ces deux veines, une dans chaque concavité du cœur. Là, ces gouttes se rarésiant ex-trêmement, poussent & ferment ces pe-tites portes qui sont aux entrées des deux veines, empêchant par ce moyen qu'il ne descende davantage du sang dans le cœur; & poussent & ouvrent celles des deux artères par où elles entrent promptement & avec effort, faisant ainsi ensler le cœur & toutes les artères du corps en même temps. Mais incontinent après, ce sang rarésé se condense dereches; & ainsi le cœur & les artères se désenssent. Les petites portes qui sont aux entrées des artères se referment, & celles qui sont aux entrées des deux veines se rouvrent & donnent passage à deux autres gouttes de sang qui tont dereches ensler le cœur & les artères: ainsi de suite.

Tout ceci sert au mouvement de la machine plutôt qu'à son entretien. Il n'y a que le sang qui est contenu dans les artères qui serve à la nutrition. Dans le moment que les artères s'enslent, les petites parties du sang qu'elles contiennent vont choquer çà & là les racines de certains petits silets, qui sortant des petites branches de ces artères, vont se joindre à tous les membres, & les sorment ou les entretiennent.

Au reste, il n'y a que sort peu de parties de sang qui puissent s'unir à chaque fois aux membres solides, & le plus grand nombre retourne dans les veines par les extrémités des artères qui se trouvent jointes en plusieurs endroits à celles des veines. Des veines il passe aussi quelques parties du fang qui servent à la nourriture de quelques membres : mais la masse propre du sang retourne dans le cœur, d'où il va dereches dans les artères, en sorte qu'il

circule perpétuellement.

En circulant ainsi, le sang se sépare & se crible de maniere que quelques-unes de ses parties vont se rendre dans la rate, d'autres dans la vésicule du fiel; & tant de la rate que de la vésicule du fiel, des artères même, il y en a qui retournent dans l'estomac & dans les boyaux, où elles servent de ferment pour la digestion des alimens; & comme elles y font apportées promptement du cœur par les artères, elles sont extrêmement agitées : cè qui fait que leurs vapeurs montent facilement vers la bouche, où elles se changent en salive. D'autres parties du sang se changent en urine à travers la chair des rognons, ou en sueur! Mais les parties les plus subtiles & les plus agitées, & en même temps les plus denses, vont se rendre dans les concavités du cerveau, où elles sont portées par les artères qui viennent du cœur-le plus en ligne droite: Celles de ces parties qui né peuvent plus entrer dans le cerveau, faute de place, redelcendent en ligne droite à la partie infél rieure du bas-ventre!, où elles fervent à la génération.

# D E S C A R T E S. 303

Quant aux parties du sang qui pénétrent jusqu'au cerveau, elles entretiennent d'abord sa substance, & en second lieu y produisent une flamme très-vive & trèspure qui sorme ce qu'on appelle les esprits animaux. Ces esprits sont conduits autour d'une petite glande nommée glande pinéale, située vers le milieu de la substance du cerveau, par une infinité de petites branches des artères qui les apportent du cœur, lesquelles petites branches sorment le tissu ou tapissent le sond des concavités du cerveau. De-là ils se répandent de tous côtés dans les concavités du cerveau, sans autre préparation ni changement.

Or à mesure que les esprits animaux entrent ainsi dans les concavités du cerveau, ils passent dans les pores de sa sub-stance, & de ces pores dans les nerss, où, selon qu'ils entrent, ou même seulement qu'ils tendent à entrer plus ou moins dans les uns que dans les autres, ils ont la force de mouvoir les muscles dans lesquels ces nerss sont insérés, & par ce moyen de faire

mouvoir tous les membres.

Telle est la structure des nerss. Leur peau extérieure est comme un grand tuyau, lequel contient plusieurs autres petits tuyaux composés d'une peau intérieure plus déliée, & z ces deux peaux sont continues avec les deux qui enveloppent le cer-

## 304 DESCARTES.

veau. En chacun de ces petits tuyaux est une espèce de moëlle composée de plusieurs petits filets sort déliés qui viennent de la propre substance du cerveau, & dont les extrémités sinissent d'un côté à sa superficie intérieure qui regarde ses concavités, & de l'autre aux peaux & aux chairs contre lesquelles le tuyau qui les contient se termine.

Les tuyaux ou les petits ners vont se rendre dans les muscles, & ils s'y divisent en plusieurs branches composées d'une peau lâche qui peut s'étendre ou s'élargir & rétrécir selon la quantité des esprits animaux qui y entrent ou qui en sortent, & dont les sibres ou rameaux sont tellement disposés, que lorsque les esprits animaux y entrent, ils sont ensler & raccourcir le muscle. Il y a dans les ners aux entrées des muscles des valvules ou sortes de soupapes, qui donnent l'entrée aux esprits animaux, & les empêchent d'en sortir.

Les choses disposées de cette maniere, lorsque les objets extérieurs frappent les sens, les petits filets qui composent la moëlle des nerfs, comme on vient de voir; sont en mouvement, & ils tirent en même temps les parties du cerveau d'où ils viennent, & ouvrent par le même moyen les entrées de certains pores qui sont en la superficie

## DESCARTES. 305

perficie intérieure du cerveau, par où les esprits animaux contenus dans ses concavités, commencent aussi-tôt à prendre leur cours, & vont se rendre par eux dans les nerss & dans les muscles qui produisent tous les mouvemens du corps.

Ainsi, sans supposer dans cette machine aucune ame végétative ni sensitive, & sans autre principe de mouvement & de vie que son sang & les esprits agités par la chaleur du seu qui brûle continuellement dans son cœur, elle peut faire toutes les sonctions de l'homme. La douleur dans elle sera un dérangement de ses parties par qu'elque sensation contraire à sa constitution, à l'harmonie de tous ses membres, comme le plaisir proviendra d'une sensation qui tendra à faciliter le jeu de toutes ses parties, & à rendre leur correspondance plus parsaite.

#### De la formation du fœtus, selon DESCARTES.

Tout le monde fait que la cause de la génération dépend de la liqueur que répandent réciproquement les deux sexes dans la copulation. Ces deux liqueurs ou semences se mêlent ensemble, & servent de levain l'une à l'autre. Par cette sermenta Tome III.

### 306 DESCARTES.

tion leurs particules s'affemblent vers quelque endroit de l'espace qui les contient, & là en se dilatant, pressent les autres qui les environnent; ce qui commence à former le cœur. Comme ces petites parties ainsi dilatées tendent à continuer leur mouvement en ligne droite, & que le cœur qui commence à se former leur réfiste, elles s'en éloignent un peu, & entrent en la place de quelques autres qui viennent circulairement en la leur dans le cœur. Quelque temps après elles se dilatent, & en se dilatant suivent le même chemin que les précédentes: ce qui fait que quelques-unes de ces précédentes qui se trouvent encore en ce lien, & quelques autres qui sont venues d'ailleurs en la place de celles qui en sont sorties pendant ce tempslà, vont dans le cœur, où étant derechef dilatées, elles en sortent. Or c'est en cette dilatation, qui se fait ainsi à diverses reprises, que consiste le battement du cœur.

Cependant la violente agitation de la chaleur qui dilate la matiere qui passe dans le cœur, ne fait passeulement éloigner & séparer quelques unes de ces parties, mais elle en assemble & presse encore quelques autres en se froissant & en se divitant en plusieurs branches extrêmement petites; ce qui forme le sang, lequel prend son

cours en ligne droite vers l'endroit où il lui estle plus libre d'aller, & il commence ainsi à former la partie supérieure de la grande-artère. Mais à cause de la résistance que lui font les parties de la semence qu'il rencontre, il ne peut pas aller fort loin sans être repoussé vers le cœur par le même chemin qu'il en est venu, dans lequel il ne lui est pas permis de descendre, parce que ce chemin se trouve rempli de nouveau fang que le cœur produit : d'où il suit qu'il est obligé de se détourner un peu vers le côté opposé à celui par lequel il entre de nouvelle matiere dans le cœur. C'est le côté où se forme l'épine du dos. De forte que le sang qui sort de la cavité droite forme le poumon. Celui qui sort de la cavité gauche du cœur, prend son cours vers l'endroit où se forme le cerveau, & de-là vers l'endroit opposé où se forment les parties de la génération. Et comme le cœur envoie continuellement de nouveau sang vers le haut & vers le bas de la grande artère, ce fang est obligé de prendre son cours circulaire ver; le cœur par l'endroit le plus éloigné de l'épine du dos où se forme la poitrine. A l'égard du chemin que prend ainsile sang en retournant de part & d'autre vers le cœur, c'est ce qu'on nomme veine-cave.

Pendant toute cette circulation il se forme deux fortes de matieres; les unes folides, qui forment le corps de l'enfant; les autres subtiles, qui se meuvent diversement dans toutes les parties du fœtus suivant leur vîtesse & leur ténuité. Celles qui prennent leur cours le moins bas de toutes, & de plus vers le devant de la tête, commencent à former les organes de l'odorat, de la vue, de l'ouie & du goût. La plupart de ces organes, comme l'ouie & la vue, se forment aisément, parce que ces parties se distribuent & s'arrêtent

à droite & à gauche.

Ainsi les petits filets, dont les parties solides sont composées, se détournant, se pliant & s'entrelaçant de diverses façons, suivant les divers cours des matieres subtiles & fluides qui les environnent, & selon la figure des lieux où ils se rencontrent, achevent de former l'enfant. Si on connoi Toit bien quelles sont toutes les parties de la semence, on pourroit déduire de-là par des raisons mathématiques toute la figure & la conformation de chacun de ses membres : comme aussi réciproquement en connoissant plusieurs particularités de cette conformation, on pourroit découvrir les parties de la semence. Et voilà le fecret du grand mystere de la génération.

### DESCARTES. 309

Métaphysique de DESCARTES, ou de la nature de l'ame & de l'existence de Dieu.

Le premier soin que doit avoir un homme qui veut faire un bon usage de sa raison, lorsqu'il est parvenu à l'âge où il commence à la connoître, c'est de douter si les connoissances qu'il a acquises sont véritables, & de n'admettre que celles qu'il reconnoît pour telles. Elles sont véritables lorsqu'il les conçoit clairement & distinctement de la façon qu'il les conçoit. Ainsi les choses qu'il conçoit clairement & distinctement être des substances diverses, comme l'on conçoit l'e.prit & le corps, sont en effet des substances réelles, distinctes les unes des autres. Or nous ne concevons aucun corps que comme divifible, au lieu que l'esprit ou l'amene se peut concevoir que comme indivisible; car nous ne faurions concevoir la moitié d'aucune ame, de même que nous pouvons faire du plus petit corps. De forte que nous reconnoissons par-là que leurs natures ne sont pas diverses; mais encore en quelque façon contraires.

Maintenant qu'est-ce que cette ame ? Une chose qui pense. Qu'est-ce qu'une chose qui pense; c'est-àdire une chose qui doute,

qui entend, qui conçoit, qui affirme, qui nie, qui veut, qui ne veut pas, qui imagine aussi, & qui sent? Ce n'est point cet assemblage de membres qu'on appelle le corps humain. Ce n'est point un air délié & pénétrant répandu dans tous ces membres. Ce n'est point un vent, un soussile, une vapeur, ni rien de tout ce qu'on peut seindre & imaginer. C'est une faculté, un esprit, dont la nature est inconnue, dont l'existence est très-certaine, & qui produit les actes suivans.

Entre les pensées que l'esprit a, quelques-unes sont comme les images des choses, & on les nomme idées; comme lorsqu'on se représente un homme, un arbre, un animal, &c. D'autres sont des affections de l'ame; comme lorsqu'on veut, qu'on craint, qu'on affirme ou qu'on nie. On conçoit bien alors quelque chose, comme le sujet de l'action de l'esprit; mais on ajoute aussi quelqu'autre chose parcette action à l'idée qu'on a de cette action-là; & de ce genre de pensées, les unes sont appellées volontés ou assections, & les autres jugemens.

Les idées confidérées seulement en ellesmêmes, & sans les rapporter à quelqu'autre chose, ne sauroient être fausses. Car, soit qu'on imagine une chevre ou une chimère, il n'est pes moins vrai qu'on ima-

gine l'une que l'autre.

Il en est de même de nos affections ou volontés; car quoique nous puissions désirer des choses mauvaises ou même qui ne furent jamais, il n'est pas moins vrai

qu'on les désire.

Quant aux jugemens, ils peuvent être faux, & il faut être très-attentif pour ne pas setromper. Or la principale erreur & la plus ordinaire consiste en ce qu'on juge que les idées qui sont en nous, sont semblables aux idées qui sont hors de nous. En effet, si nous considérions les idées comme de certains modes de la pensée, sans vouloir les rapporter à quelque chose d'extérieur, à peine pourroient - elles donner occasion de faillir.

Il y a trois sortes d'idées; les unes semblent être nées avec nous, les autres sont étrangeres & viennent de dehors, & les troisièmes paroissent être de notre invention. Lorsqu'on conçoit, par exemple, une chose quelconque, ou une vérité, ou une pentée, il femble qu'onne tient point cela d'ailleurs que de fa nature propre. Si on éprouve une fensation, il paroît au contraire que ce sentiment procede de quelque chose qui existe hors de nous. Et enfin nous croyons que les sciences, les hypogriphes, & toutes les chimeres en général, sont des inventions de notre esprit.

Mais de toutes les idées qui sont en nous, la plus claire est celle qui représente nousmêmes à nous-mêmes. Celles qui représentent un Dieu, des hommes, des animaux & des choses corporelles & inanimées, découlent en quelque sorte de celle-là. Car de cela seul que nous existons, l'idée d'un Etre souverainement parsait est en nous: ce qui démontre évidemment l'existence de Dieu. En effet, nous ne pouvons suppofer un Etre fouverainement parfait auquel il manque l'evistence, puisque l'existence est une persection. Il est vrai que la penfée n'impote aucune nécessité aux choses; & quoique l'on conçoive Dieu comme existant, il semble qu'il ne s'ensuit pas pour cela que Dieu existe. Et comme il ne tient qu'à nous d'imaginer un cheval aîlé, quoiqu'il n'y en ait point qui ait des aîles; ainsi on pourroit peut-être attribuer l'existence à Dieu, quoiqu'il n'y eût aucun Dieu qui exissat. Mais il est vrai aussi que de cela seul qu'on ne peut concevoir Dieu que comme existant, son existence est inféparable de lui, & par conféquent il existe véritablement. Ici la nécessité est en la chose même; c'est-à-dire, la nécessité de l'existence de Dieu détermine à avoir cette pensée,

pensée. Car il n'est point en notre liberté de concevoir un Dieu sans existence, un Être souverainement parsait sans une souveraine persection, comme il nous est libre d'imaginer un cheval sans aîles ou avec des aîles.

Après avoir reconnu qu'il y a un Dieu; il faut convenir aussi que toutes choses dépendent de lui, puisque cet Être est fouverainement parfait, & fouverainement puissant, & qu'il est par conséquent l'Auteur de tout ce qui existe. Ce Dieu ne peut nous tromper par la même raison; car en toute fraude ou tromperie il y aune forte d'imperfection. Et quoiqu'il semble que pouvoir tromper soit une marque de subtilité ou de puissance, cependant vouloir tromper décèle toujours de la foiblesse ou de la malice : ce qui ne peut se rencontrer en Dieu. Cela étant, la certitude & la vérité de toute science dépendent de la seule connoissance de Dieu. En effet, tout ce que nous concevons clairement & distinctement ne peut manquer d'être vrai: autrement Dieu nous tromperoit en nous présentant l'évidence comme l'erreur : ce qui est impossible.

Méthode de DESCARTES.

Voyez le commencement de sa vie. Tome III. D d Morale de DESCARTES.

Elle est exposée au commencement de sa vie.

Systême de Physique de DESCARTES; ou de la construction du Monde-

Lorsque Dien voulut faire le monde; il divisa toute la matiere dont il le forma en particules. Il fit ensuite mouvoir ces particules. Par ce mouvement elles se briserent, & en sebrisant elles se diviserent en trois sortes de parties; en parties subtiles (c'est ce qu'on appelle le Premier Elément); en parties plus grossieres (qu'on nomme Second Elément); & en parties informes ou éclats, qu'on défigne sous le nom de Troisième Elément. Ces dernieres parties ayant un plus grand mouvement par cela même qu'elles sont plus grosses que les autres, ont été portées plus loin qu'elles. Celles-ci se sont rangées en partie dans les interstices de celles-là pour remplir tout l'espace, en sorte qu'il n'y ait point de vuide, & s'accumuler en partie vers le centre du mouvement ou des tourbillons. Ce sont ces amas qui ont formé le soleil & les étoiles; & comme la matiere qui les compose est toujours en mouvement, les particules les plus subtiles de cette matiere ont communiqué leur agitation aux petits globules qui les entourent, & c'est en quoi consiste la lumiere. Cependant des parties de l'élément globuleux ou des éclats étant propres à s'unir, s'étant accumulés en une quantité considérable, ont produit des taches sur la surface des astres. Quelques-uns de ces astres étant ainsi encroutés, sont devenus des comètes ou des planètes. Les comètes sont dans les premieres régions. Les planètes sont placées dans les régions inférieures; de telle sorte que les moins denses se trouvent plus près du soleil, & là elles correspondent à la densité du tourbillon dans lequel elles font emportées. Dans leur formation la force de leur rotation s'étant affoiblie, leurs tourbillons furent absorbés par quelque tourbillon voisin plus puissant. C'est ainsi que les astres prirent la place que nous leur voyons, & que leur mouvement devint permanent, les tourbillons de la planète seconde ayant été absorbés par le tourbillon de la principale, & tous les tourbillons ensemble par celui du soleil.

D'où il suit que les planètes sont plongées dans un fluide qui, circulant autour du soleil, forme le vaste tourbillon dans lequel elles sont entraînées. La gravité

Dd ii

316 DESCARTES.

n'est que la force centrisuge de l'éther qui circule autour de la terre. Cet éther pousse les corps en bas de la même manière qu'un corps qui a une gravité spécisique moindre que celle du fluide dans lequel on le plonge, est poussé veis le haut. Et c'est lui qui produit presque tous les phénomènes que nous voyons sur le globe que nous habitons (a).

#### Découvertes de DESCARTES sur la Géomètrie.

Un problème seul avoit été l'écueil de tous les anciens Géomètres. Il consissoit en ceci: Trois ou quatre lignes droites étant données de position, trouver un point duquel on puisse tirer autant d'autres lignes droites, une sur chacune des données, qui fassent avec elles des angles données, & que le produit contenu en deux de celles qui seront aussi tirées d'un même point, ait la proportion donnée avec le quarré de la troisséme, s'il n'y en a que trois, ou bien avec le produit des deux autres, s'il y en a quatre, & s'il y en a quatre, que le produit

fa] On peut voir l'explication de tous ces phénomènes, suivant les principes de DESCARTES, dans le Distionnaire Universel de Mathématique & de l'hysique, atticles Aiman, Lumiere, Réfrassion, Congélation, Système, &c.

de trois ait la proportion donnée avec le produit des deux qui restent multiplié par une autre ligne donnée, ainsi d'un plus

grand nombre de lignes (a).

Tous les Géomètres jusqu'à Pappus, & depuis Pappus jusqu'à DESCARTES, n'avoient pu résoudre ce Problême. Notre Philosophe trouva d'abord tous les points demandés, & détermina ensuite la ligne où tous ces points se trouvent: ce qui donna la folution complette du Problême. Il fut obligé dans ce travail d'employer toutes les ressources de la Géométrie. Car il réfolut le Problème de trois, quatre ou cinq lignes par la Géométrie simple; de fix, sept, huit ou neuf lignes par la Géométrie composée, c'est-à-dire, en se servant d'une fection conique; & de dix, onze, douze ou treize par le moyen d'une ligne courbe d'un degré plus composé que les sections coniques. Il eut ainfi occasion d'étudier à fond la Géométrie des anciens; & il vit clairement que c'étoit sur le vice des méthodes de cette Géométrie, qu'on devoit rejetter l'impossibilité qu'on avoit trouvée jusques-là à résoudre le Problême de Pap-

<sup>[4]</sup> On trouve l'énoncé de ce Problème dans les Co'ledions Mathémariques de Pappus. C'étoit un Mathematicien d'Alexandrie, qui vivoit environ l'an 400 de l'Ere Chrétienne.

pus. Il fut donc forcé d'en faire de nouvelles pour parvenir à cette folution. Dans cette vue, faisant réflexion que tout Problême se termine à une égalité, il fixa toutes ses recherches aux moyens de la trouver. Il substitua premierement l'expression des grandeurs aux grandeurs elles-mêmes; & par l'alliage & le mélange du calcul arithmétique, & des caractères algébriques avec la Géométrie ordinaire, il se créa la matiere qui devoit être employée à la composition des termes de son égalité. De toutes ces opérations, il conclud que tous les Problêmes de Géométrie se penvent facilement réduire à tels termes qu'il ne soit besoin ensuite que de connoître la longueur de quelques lignes droites pour les construire. Et comme toute l'Arithmétique n'est composée que de quatre ou cinq opérations, qui sont, l'addition, la soustraction, la division & l'extraction des racines, qui est une espèce de division, ainsi il réduisit la Géométrie à ajouter des lignes à celles qu'on veut connoître, ou à leur en ôter d'autres. Il détermina de cette maniere les points, les lignes, les surfaces & les solides qui sont les objets de la Géométrie.

Quant à l'Algèbre, DESCARTES l'a simplifiée, & l'a réduite à des méthodes

très générales pour construire toutes les équations du troisiéme & du quatriéme degré. Il l'a appliquée le premier à la Géométrie. Enfin il a réduit à une même construction tous les Problèmes d'un même genre; & il a donné en même temps la façon de les réduire en une infinité d'autres différens. Il a construit tous ceux qui font plans, en coupant d'un cercle une ligne droite; tous ceux qui sont solides; en coupant aussi d'un cercle une parabole; & enfin tous ceux qui sont d'un degré plus composés, en coupant de même d'un cercle une ligne qui n'est que d'un degré plus composée que la parabole. Et en suivant la même voie, il a construit tous les Problêmes qui sont plus composés à l'infini.









# PASCAL.\*

THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

E grand nombre de découvertes & d'inventions que Descartes avoit faites, la bonne méthode d'étudier qu'il avoit établie, la nouvelle Philosophie qu'il avoit composée, enfin cette lumiere pure & abondante qu'il avoit répandue principalement sur les sciences exactes, firent toniber absolument le voile de l'ignorance. L'esprit humain rentra dans ses droits. On apprit à penser & à juger par soi-même de la valeur des choses, sans d'autre égard pour l'autorité que pour celle de la raison. On tenoit des mains de Descartes le Criterium de la vérité, & on reconnoissoit clairement qu'on devoit suivre désormais la route que ce grand homme avoit tracée pour étendre la sphère des connoissances humaines.

Ce fut en marchant fur fes traces que fon fuccesseur contribua à la fois à la per-

<sup>[</sup>a] Vie de Pascal par Madame Perrier Les ensans devenus célébres par leurs éudes, par Baillet. Préface de l'Equilibre des liqueurs. Distionnaire de Bayle, article Pascal. Préface & Avertissement de la seconde édition de l'Analyse des Jeux de hazard. [Par M. de Montmott]. Ses Lettres & ses Ouvrages.

fection de la Physique, de la Géométrie & de la Morale. On pensoit avant Galilée que l'eau ne montoit dans les pompes aspirantes, lorsqu'on en tire le piston, que parce que la nature avoit horreur du vuide. Cet illustre Mathématicien sit voir que l'eau ne montoit que jusqu'à la hauteur de 32 à 33 pieds; d'où il conclud que la nature n'avoit horreur du vuide que jusqu'à un certain point. Son disciple Toricelli se fervit de mercure pour faire cette expérience, & pour la varier. Surpris de tout ce qui se passoit sous ses yeux, il en rechercha long-temps la cause. Il lui vint en pensée que la pesanteur de l'air pourroit bien produire tous les effets qu'on avoit jusqu'alors attribués à l'horreur du vuide; mais ce n'étoit là qu'une simple conjecture qui devint une vérité par le travail du cinquiéme Restaurateur des Sciences. Il perfectionna ensuite l'art des combinaifons, & créa en quelque forte une Géométrie très-fine. Enfin il mit dans le plus grand jour la nature propre de l'homme & ses miseres.

C'est à Clermont en Auvergne que naquit ce Philosophe, le 19 Juin 1623. Son pere qui étoit Premier Président de la Cour des Aides à Riom, s'appelloit Etienne Pascal, & il nomma son sils Blaise Pascal.

C'étoit un favant homme, & un Mathématicien habile (a). Il eut pour cet enfant, qui étoit son fils unique, une tendresse toute particuliere. Cette tendresse accrut même au point qu'il se démit de sa charge, & vint s'établir à Paris, pour être plus à portée de procurer à son enfant une bonne éducation. Le jeune PASCAL vit à peine la lumiere, qu'il donna des preuves d'une fagacité extraordinaire. Il vouloit favoir la raison de toutes choses, & il ne se rendoit qu'à ce qui lui paroissoit évidemment vrai; de forte que quand on ne lui donnoit pas de bonnes raisons, il en cherchoit lui-même, & ne quittoit point prise qu'il n'en eut trouvé quelques-unes qui pussent le satisfaire. Son pere s'étant apperçu qu'il étoit naturellement porté à raisonner & à approfondir, craignit que si on lui donnoit quelque connoissance des sciences exactes, il ne s'y attachât tellement qu'il ne fût pas possible de lui apprendre les Langues, à l'étude desquelles il avoit résolu qu'il s'appliquât. Il prit donc le parti de lui cacher sur-tout la Mathématique, qui est une science de raisonnement. Malgré ses précautions, comme il voyoit des Ma-

<sup>[</sup>a] Voyez la part qu'il prit aux disputes de MM. Fermat & Descartes, dans l'Histoire de Descartes qui précede celle-ci.

thématiciens, il ne put pas empêcher que le mot Géométrie n'échappât dans quelque conversation. Ce fut un sujet de question pour son fils. M. Pascal fit semblant de ne point l'entendre; mais notre jeune Philosophe revint si souvent à la charge, qu'il crut enfin devoir le fatisfaire d'une maniere générale. M. Pafcal lui fit donc cette réponse: » La Géométrie est une » science qui enseigne le moyen de faire les "figures justes, & de trouver les propor-» tions qu'elles ont entr'elles ». Cela étoit en effet fort vague; mais comme il connoissoit l'aptitude de cet enfant à approfondir les moindres choses, il lui défendit d'y penser & d'en parler davantage. PAS-CAL n'avoit encore que douze ans. C'étoit un âge trop tendre pour appréhender que les vérités abstraites pussent avoir prise dans cette jeune tête. Cependant sur cette simple ouverture, il se mit à rêver sur la définition de la Géométrie que son pere lui avoit donnée. Il savoit bien qu'il lui étoit défendu de s'en occuper, & il travailloit en cachette. L'endroit où il se divertissoit, devint le lieu de ses méditations. Il y faifoit avec du charbon des figures fur les carreaux, comme des cercles & des triangles, & il en cherchoit les proportions. Il ne savoit pas du tout ce qu'il

faisoit en traçant ces figures; mais il suppléa à ce désaur de connoissance par des désiminons qu'il imagina. Il appella un cercle un rond, une ligne une barre, &c. Il sit ensuite des axiomes, établit des principes, & lia tellement les choses par le raisonnement, qu'il forma des démonstrations. Il découvrit d'abord les propriétés de la section des lignes, celles des lignes parallèles, & quelques-unes des triangles; & parvint ensuite par une chaîne de vérités & de conséquences jusqu'à la trentedeuxième proposition du I<sup>r</sup>. Livre d'Euclide (a).

Dans le temps qu'il étoit enfoncé dans fes méditations, son pere entra. Cette entrevue l'effraya d'abord; mais la maniere dont il lui parla le remit un peu. Sans faire paroître aucune émotion, M. Pascal lui demanda ce qu'il faisoit. Il lui répondit qu'il cherchoit telle chose: c'étoit la proposition d'Euclide, dont je viens de parler. Quoique cette réponse surprît extrêmement son pere, il se contint, & continua à lui faire des questions. La premiere sut pour savoir ce qui l'avoit sait penser à

<sup>[</sup>a] Voici cette propolition. L'angle extérieur d'un priangle est égal aux deux angles intérieurs pris ensemble, & les trois angles d'un triangle restiligne sont égaux à deux droits.

cela. L'enfant dit que c'étoit parce qu'il avoit trouvé telle autre chose, & qu'il avoit été conduit à cette découverte par cette autre. Ainsi en rétrogradant, & s'expliquant toujours par ses noms de barres & de ronds, il redescendit jusqu'aux axiomes & aux définitions qu'il avoit imaginées.

M. Pascal sut si étonné de la force du génie de son fils, qu'il le quitta sans pou-voir lui dire un mot. Il alla sur le champ chez un de ses amis intimes, nommé M. le Pailleur, lequel étoit bon Mathématicien, pour lui faire part de sa joie, ou pour mieux dire de sa surprise: mais il étoit si faisi, qu'il demeura immobile en arrivant. Des larmes même coulerent de ses yeux. M. le Pailleur s'allarma de cette situation, & le pria de ne pas lui céler plus longtemps la cause de son affliction. » Je ne » pleure pas, lui dit M. Pascal, d'afflic-"tion, mais de joie. Vous favez, ajou-"ta-t-il, les soins que j'ai pris pour ôter » à mon fils la connoissance de la Géomé-»trie, de peur de le détourner de ses » autres études, cependant voyez ce qu'il » a fait ». Il lui raconta ainfi tout ce qu'il venoit de voir. M. le Pailleur aussi surpris que lui de ce prodige, lui confeilla de ne plus rien cacher à fon fils, & de lui donner les élémens d'Euclide.

PASCAL lut & comprit ces élémens fans qu'on les lui expliquât, & ce fut avec une facilité & des satisfactions infinies. Son esprit, qui étoit attentif à tout, ne laissoit échapper aucun effet un peu singulier sans examen. Il se dirigeoit toujours vers la cause de cet effet, & s'en occupoit jusqu'à ce qu'il en eut fait la découverte. Un jour quelqu'un ayant frappé à table sur une affiette de fayence avec un couteau, il prit garde que cela rendoit un son, mais qu'il cessoit des qu'on mettoit la main sur l'assiette. Il répéta cette expérience, & en sit plusieurs autres sur le même sujet. Il remarqua tant de choses dans ses recherches, qu'il fit un petit Traité sur le son. Son pere porta cet ouvrage à une affemblée de Savans où il alloit régulierement toutes les femaines, & ces Messieurs le trouverent si beau, qu'ils le prierent de leur donner son fils pour confrere dans leur société. Le nouveau venu tâcha de mériter cette faveur par des productions. Quoiqu'il ne s'occupât des Mathématiques que dans fes heures de récréation, son pere l'obligeant de se livrer tout entier à l'étude des langues, il fit tant de progrès dans cette tcience, qu'il composa à l'âge de seize ans un Traité des sections coniques, que les plus grands Mathémati-

ciens admirerent. M. Descartes, à qui M. Pascal l'envoya, ne put pas se persuader que ce fût l'ouvrage d'un jeune homme, & il aima mieux en faire honneur à son pere. Les Savans qui composoient la fociété dont il étoit membre, vouloient qu'il le fît imprimer: mais il n'étoit pas affez content de son ouvrage, & n'aimoit pas affez la gloire pour le rendre public. Il étoit occupé d'une chose plus importante, c'étoit la découverte d'une machine d'Arithmétique avec laquelle on pût faire toutes sortes de calculs sans plane & sans jetons, sans savoir même aucune règle d'Arithmétique (a). Il avoit alors dixneuf ans. La foiblesse de sa santé l'obligea d'interrompre ses travaux; & ce ne sut que quatre ans après que ses forces lui permirent de les reprendre. Ce qui donna lieu à cette reprise, ce tut la conjecture de Toricelli sur la pesanteur de l'air. M. Petit, Intendant des fortifications, conféroit avec lui sur les expériences de ce Mathématicien; & PASCAL lui proposa de les répéter. Il en imagina ensuite plusieurs nouvelles, parmi lesquelles on distingue celle-ci. Il prit un tuyau de verre de quarante-fix pieds de haut, ouvert par un bout, &

<sup>[</sup>a] On trouve la description & la figure de cette Machine dans les Machines de l'Académie.

scellé hermétiquement par l'autre, qu'il remplit de vin rouge, pour distinguer la liqueur du tuyau; & l'ayant fait élever en cet état, en bouchant l'ouverture, & l'ayant posé perpendiculairement à l'horison, il plongea l'ouverture d'en bas dans un vaisseau plein d'eau, & l'enfonça environ à un pied. Il déboucha ensuite l'autre extrémité du tuyau. Le vin du tuyau defcendit jusqu'à la hauteur d'environ trente-deux pieds depuis la surface de l'eau du vaisseau, laissant au haut du tuyau un espace de treize pouces vuide. Il inclina ensuite le tuyau, & il remarqua que le vin remonta davantage. Et en l'inclinant jusqu'à trente-deux pieds c'abaissement ou d'inclination, en faisant ainsi sortir du vin, il remarqua qu'il se remplissoit entierement d'eau, en repompant autant d'eau qu'il avoit rejeté de vin; en sorte qu'on le voyoit plein d'eau depuis le haut jufqu'à treize pieds près du bas, & rempli d'eau dans les treize pieds inférieurs, parce que l'eau est plus pesante que le vin,

PASCAL fit encore un grand nombre d'expériences avec des fiphons, des feringues, des foufflets, & toutes fortes de tuyaux, en se fervant des différentes liqueurs, comme vif-argent, eau, vin, huile, air, &c. Illes fit imprimer en 1647,

Tome III.

& les envoya par toute la France & dans les Pays étrangers. Toutes ces expérien-ces constatoient des effets sans en indiquer la cause. Notre Philosophe savoit que Toricelli conjecturoit que la pefanteur de l'air pouvoit bien être cette cause. Pour vérisser cette conjecture, il sit une expérience au sommet & au bas d'une montagne d'Auvergne, appellée le Puy de Domme, afin de connoître le poids de la co-lonne d'air dans ces deux différentes hauteurs; d'où il conclud que l'air étoit pe-fant. Il publia cette expérience, & envoya l'imprimé à tous les Savans de l'Europe. Il la réitéra encore au haut & au bas de plusieurs tours, comme de celles de Notre-Dame de Paris, de S. Jacques de la Boucherie, &c. & il remarqua toujours les mêmes proportions entre le poids de l'air & les différentes élévations. Cela acheva de le convaincre que l'air étoit pefant. Il déduisit de cette découverte plusieurs vérités très-belles & très-utiles, & en composa un grand Traité, où il expliquoit à sond toute cette matiere, & où il répondoit à toutes les objections qu'on lui avoit faites. Cet Ouvrage lui parut trop prolixe; & comme il aimoit la précision & la briéveté, il en forma deux petits Traités, qu'il intitula; l'un, De l'équilibre des Liqueurs; & l'autre, De la pesanteur de la masse de l'Air.

Tous ces travaux procurerent à PAS-CAL une réputation brillante. Les Physiciens & les Géomètres s'empresserent à l'envi à le consulter, & à lui envoyer des difficultés dont ils ne pouvoient pas trouver la solution. En 1654 on lui proposa ce Problème: » On demande en combien » de coups on peut entreprendre d'ame-» ner fonnés avec deux dés »? Notre Philosophe, à l'aide d'une nouvelle Arithmé. tique qu'il inventa, donna aisément la solution de ce Problême. Il trouva qu'il y a de l'avantage à l'entreprendre en vingtcinq coups; mais qu'il y a du défavantage à l'entreprendre en vingt-quatre. Tous les Géomètres approuverent cette solution. Un bel esprit, nommé M. le Chevalier, de Meré, qui se mêloit fort mal à-propos de Géométrie, ne la goûta cependant pas. Il donna de fort mauvaises raisons pour foutenir son sentiment, & défia PASCAL de résoudre ces Problêmes. 1°. Il manque à deux joueurs un certain nombre de points, on demande leurs forts. 2°. Déterminer en combien de coups on peut amener une certaine rafle. Il en ajouta encore plusieurs autres de la même espèce, à chacun desquels notre Philosophe donna une solution. La clef dont il se servoit

pour ces solutions étoit la découverte d'un triangle arithmétique, qui contenoit la propriété des nombres figurés, & dont il faisoit des applications aux règles des parties & aux combinaisons. Aussi l'écrit qu'il forma de tout cela, il l'intitula: Traité du Triangle Arithmétique, avec quelques autres petits Traités sur la même matiere. On trouve dans ce petit livre des choses très-fines & très-neuves en fait de calcul. L'Auteur s'y joue en quelque forte des plus fortes difficultés sur cette matiere. Il y résont de trois manieres différentes le Problême des partis entre deux joueurs, qui ont un nombre inégal de points. Il commence par le cas où l'un des deux joueurs joueroit pour un point, & l'autre pour deux. Il détermine ensuite le cas où chacun des joueurs joueroit pour deux points; ensuite le cas où l'un joueroit pour trois points, & l'autre pour deux; ainsi de suite: de façon qu'il trouve qu'il revient à chacun des joueurs la moitié de ce qui est au jeu. Il se sert après cela des combinaisons pour résoudre ce même Problême, & il en donne une troisième solution par son triangle arithmétique. Enfin il pousse l'art des combinaisons aussi loin qu'on pouvoit le désirer.

Ses infirmités qui se renouvellerent, in-

terrompirent ses études. Elles se déclarerent par un mal de dents qui le priva absolument du fommeil. Lorsque son mal lui donnoit quelque relâche, il divertissoit son ennui par des pensées géométriques. Un Mathématicien habile (M. de Carcavi) ne cessoit de lui demander la solution de quelques Problêmes géométriques, dont il avoit parlé vaguement comme de choses très faciles: c'étoit de déterminer le centre de gravité de la ligne courbe qu'on appelle la Roulette on la Cycloïde; celui de ses parties; la dimension des surfaces & des solides & demi solides de cette courbe, tant autour de la base qu'autour de l'axe, & le centre des gravités de ces corps. Tous ces Problêmes lui vinrent dans l'esprit, & il s'en occupa pendant qu'il ne dormoit pas. Il écrivoit les folutions à mesure qu'il les trouvoit, & les envoyoit à l'Imprimeur: ce qui fut le travail de huit jours. Mais comme il commençoit à se dégoûter de l'étude des Sciences, il ne voulut pas mettre son nom à la tête de cet Ouvrage. Il prit celui de A. Dettonville. Le Livre parut donc sous ce titre: Lettres de A. Dettonville, contenant quelques-unes de ses inventions géométriques : savoir, la résolution de tous les Problèmes touchant la Roulette, qu'il avoit proposés au mois de Juin 1638. L'égalité entre les lignes courbes

de toutes sortes de roulettes & des lignes elliptiques. L'égalité entre les lignes spirale & parabolique, démontrée à la maniere des Anciens. La dimension d'un solide formé par le moyen d'une spirale autour d'un cone. La dimension & le centre de gravité des triangles cilindriques. La dimension & le centre de gravité de l'escalier. Un Traité des Trilignes & de leurs onglets. Un Traité des Sinus & des Arcs de cercle. UnTraité des solides circulaires. in-4°. Ce fut ici son dernier ouvrage sur les Mathématiques. Ses infirmités continuant toujours sans lui donner un seul moment de relâche, le réduifirent à ne pouvoir plus travailler, & à ne voir presque personne.

Pour se dissiper, il alloit souvent à Port-Royal des Champs, où une de ses sœurs étoit Religieuse. Il y voyoit le célébre M. Arnaud & ses amis. On y parloit de l'affaire que ce Docteur avoit à la Sorbonne, qui travailloit à la condamnation de ses sentimens. M. Arnaud, pressé de se désendre, avoit sait un écrit qui ne sut pas goûté, & qu'il ne trouvoit pas bon lui-même. Quelqu'un de la compagnie où notre l'hilotophe étoit, lui dit: » Mais vous qui êtes pieune, vous devriez faire quelque chose». PASCAL le prit au mot, & composa une lettre qu'il lut à ses amis, qu'ils trouverent si belle, qu'ils la firent imprimer. Il

s'agissoit d'expliquer ce que c'est que le pouvoir prochain, la grace suffisante, & la grace actuelle. PASCAL fit voir dans cette lettre & dans deux qui la suivirent, qu'il ne s'agissoit point de la foi dans la dispute de M. Arnaud avec la Sorbonne, & qu'on n'avoit en vue que d'opprimer un Théologien pour des questions ridicules. Il attaqua dans d'autres lettres qu'on imprima à la fuite de celles-ci, il attaqua, dis-je, ceux qu'il croyoit être les auteurs de cette querelle (les Jésuites) & il employa la forme du dialogue. Il suppose une personne peu instruite, comme le sont ordinairement les gens du monde, qui demande des éclaircissemens sur les questions dont il s'agissoit, à des Docteurs qu'elle consulte en leur proposant ses doutes, & elle réplique à leurs réponses avec tant de naïveté, de clarté & de justesse, que l'objet est mis dans le plus grand jour. Il expose ensuite toute la Morale des Jétuites dans quelques entretiens entre lui & l'un de leurs Casuisles, où il représente encore une personne du monde qui se fait instruire, & qui apprenant des maximes tout-à-fait étranges, s'en étonne, & les écoute cependant avec beaucoup de modération. Le Pere Casuiste croit qu'il est de bonne foi, qu'il goûte ces maximes, & dans cette persua-

fion il les lui découvre naïvement. L'autre est toujours surpris; & comme son interlocuteur n'attribue cette surprise qu'à la nouveauté de ses maximes, il continue toujours à les lui développer avec la même confiance & la même ingénuité. Cet interlocuteur est un bon homme qui n'est pas plus fin qu'il ne faut, & qui s'engage infensiblement dans des détails qui deviennent toujours plus particuliers. Celui qui l'écoute ne voulant ni le choquer, ni consentir à sa doctrine, la reçoit avec une raillerie ambiguë qui fait pourtant connoître ce qu'il en pense. Ce dialogue est continué jusqu'à des points très essentiels, & est écrit avec une sinesse & une pureté admirables.

Ces lettres publiées sous le nom de Montalte à un Provincial, & intitulées par cette raison Les Lettres Provinciales, furent censurées par les Jésuites. Ils reprocherent à l'Auteur d'avoir employé la raillerie, & de n'avoir pas sidellement rapporté les passages de leurs Auteurs. PASCAL composa huit autres lettres pour se justifier là-dessus.

Il avoit alors trente ans, & il étoit toujours infirme. Ses maux accrurent même à un tel point, qu'il comptoit qu'il n'avoit pas long-temps à vivre. Cette pensée le détacha absolument de toute composition scientifique ou littéraire. Il résolut de passer le reste de ses jours dans la retraite & le recueillement, pour méditer sur sa derniere fin. Il rompit toutes ses habitudes, & changea de quartier. Il ne parloit pas même à ses domestiques. Il faisoit fon lit lui-même; alloit prendre son dîné dans la cuisine, le portoit dans sa chambre, & reportoit les plats & les affiettes le soir. De sorte qu'il ne se servoit de ses gens que pour faire sa cuisine, pour aller en ville, & pour les autres choses qu'il ne pouvoit absolument saire luimême. Il n'y avoit guère dans sa chambre que des chaises, une table, un lit & des livres. On n'y voyoit ni tapisserie, ni rideaux, ni le moindre ornement. Cela n'empêchoit pas qu'il ne reçût quelquefois des visites; & quand on paroissoit surpris de le voir ainsi sans meubles, il disoit qu'il avoit ce qui étoit nécessaire, que le reste étoit une superfluité indigne d'un sage. Il employoit son temps à la priere & à la lecture de l'Ecriture Sainte, & il mettoit par écrit les pensées que cette lecture lui faisoit naître. Quoique ses infirmités continuelles l'obligeassent à se nourrir assez délicatement, & que ses domestiques fissent tout leur possible pour Tome III.

ne lui rien donner que d'excellent, il ne goûtoit jamais ce qu'il mangeoit, & ne prenoit pas garde si ce qu'on lui servoit étoit bon ou mauvais. Lorsqu'on lui présentoit quelque chose de nouveau, selon la faison, & qu'on lui demandoit après le repas s'il l'avoit trouvé bon, il répondoit: il falloit m'en avertir avant, & j'y aurois pris garde. Son indifférence étoit si grande à cet égard, que quoiqu'il n'eût pas le goût dépravé, il défendoit qu'on lui fît aucune fauce, ni aucun ragoût, qui pût exciter l'appétit. Il prenoit sans répugnance toutes les médecines qu'on lui donnoit pour rétablir sa santé, sans témoigner le moindre dégoût; & lorsque Madame Périer sa sœur lui en marquoit son étonnement, il disoit qu'il ne pouvoit pas comprendre comment on pouvoit avoir de la répugnance à prendre une médecine volontairement après avoir été averti qu'elle étoit mauvaise, & ajoutoit qu'il n'y avoit que la violence ou la surprise qui dussent produire cet effet.

Pour n'être pas seul dans sa maison, il avoit retiré chez lui un homme avec sa semme & tout son ménage, à qui il sour-nissoit tout ce qui lui étoit nécessaire pour vivre lui & sa famille. Cet homme avoit un sils qui tomba malade de la petite vé-

role. Cette maladie contagieuse lui sit craindre que sa sœur n'osât venir chez lui à cause de ses enfans. Il songea donc à se séparer de ce malade; mais comme il appréhendoit qu'il n'y eût du danger à le transporter hors de sa maison, il aima mieux en sortir lui-même, quoiqu'il sût déja fort mal, disant: il y a moins de danger pour moi dans ce changement de demeure: c'est pourquoi il saut que ce soit moi qui quitte. Il sortit ainsi de sa maison pour aller demeurer chez Madame Périer.

J'aime la pauvreté, disoit-il, parce que Jesus-Christ l'a aimée; j'aime les biens, parce qu'ils donnent moyen d'en assister les misérables. Je garde fidélité à tout le monde. Je ne rends pas le mal à ceux qui m'en font; mais je leur souhaite une condition pareille à la mienne, où l'on ne reçoit pas le mal ni le bien de la plupart des hommes. J'essaye d'être toujours véritable, sincere & sidelle à tous les hommes, & j'ai une tendresse de cour pour ceux que Dieu m'a unis plus étroitement; & soit que je sois seul ou à la vue des hommes, j'ai en toutes mes actions la vue de Dieu, qui les doit juger, & à qui je les ai toutes confacrées. Voilà quels sont mes sentimens, & je bénis tous les jours de ma vie mon Rédempteur qui les à mis en moi , & qui d'un homme plein de foiblesse, de misere, de concupiscence, d'or-

Ff ij

gueil & d'ambition, a fait un homme exempt de tous ces maux, par la force de la grace à laquelle tout en est dû, n'ayant de moi que

la misere & l'horreur.

Cependant fon mal continuoit & empiroit tous les jours sans aucune altération ni apparence de fièvre. Il ne cessoit de dire que sa fin étoit fort proche, quoique les Médecins affuraffent » qu'il n'y avoit » pas la moindre ombre de danger ». Mais fans compter sur ces paroles, il voulut mettre ordre à ses affaires. Il sit son testament, dans lequel les pauvres ne furent pas oubliés. Il leur auroit même laissé tout son bien, s'il n'avoit point eu de parens. Il disoit à sa sœur : D'où vient que je n'ai rien fait pour les pauvres, quoique j'aie toujours eu un si grand amour pour eux? C'est, lui répondit Madame Périer, que vous n'avez pas eu affez de biens pour leur don-, ner de grandes assistances. C'est à quoi j'ai failli, répliqua-t-il; & si les Médecins disent vrai, & si Dieu permet que je releve de ce te maladie, je suis résolu de n'avoir point d'autre emploi, ni point d'autre occupation, tout le reste de ma vie, que le service des pauvres. Ceux qui s'affligeoient de le voir 1 uffrir, lorsqu'il éprouvoit des dou-Vileurs fort vives, il les consoloit par ces paroles: Ne me plaignez point; la maladie

est l'état naturel des Chrétiens, parce qu'on est par-là comme on devroit toujours être dans la souffrance des maux, dans la privation de tous les biens & de tous les plaisirs des sens, exempt de toutes les passions qui travaillent pendant tout le cours de la vie, sans ambition, sans avarice, dans l'attente continuelle de la

C'est dans ces sentimens qu'il mourut, en prenonçant ces mots: que Dieu ne m'abandonne jamais. Il expira le 19 d'Août 1662, à une heure du matin, âgé de trente-neuf ans & deux mois. Il fut inhumé à S. Etienne du Mont sa Paroisse, derriere le Maître-Autel. On grava sur sa

tombe cette belle épitaphe:

Nobilissimi Scutarii Blasii PASCALIS, tumulus. D. O. M. Blasius PASCALIS, Scutarius nobilis, hic jacet. Pietas si non moritur, aternum vivet. Vir conjugii nescius, Religione fanctus, Virtute clarus, Doctrina celebris, Ingenio acutus, Sanguine & Animo pariter illustris, Doctus non Doctor, Æquitatis amator, Veritatis defensor, Virginum ultor, Christianæ Moralis corruptorum acerrimus hostis. Hunc Rhetores amant fæcundum; Hunc Scriptores norunt elegantem; Hunc Mathematici stupent profundum ; Hunc Philosophi quarunt sapientem; Hunc Doctores laudant theologum ; Hunc Pii vene-Ffiij - .

rantur austerum; Hunc omnes mirantur; Omnibus ignotum; Omnibus licèt notum. Quid plura Viator, qu'am perdidimus PAS-CALEM. Is Ludov. erat Montaltius. Heu! satis dixi; Urgent lacrymæ, sileo. Et qui benè precaberis, benè tibi eveniet, & vivo & mortuo.

Deux qualités très-estimables distin-guoient PASCAL dans la société: c'étoient une conversation aisée, agréable & inftructive, & une grande modestie. Il avoit une éloquence naturelle, fondée sur des principes qu'il avoit faits, par le moyen de laquelle il disoit non-seulement tout ce qu'il vouloit, mais encore il le disoit de la manière qu'il vouloit, & son discours faisoit l'effet qu'il s'étoit proposé de produire. A l'égard de sa modestie, elle consistoit en cette politesse & ces égards qu'on doit aux autres, en entrant dans leurs sentimens & dans leurs vues, fans prendre jamais un ton de supériorité, quelque raifon que l'on ait. Il évitoit sur-tout de se nommer, & même de se servir des mots je & moi; & il avoit coutume de dire sur ce sujet que la piété chrétienne anéantit le moi humain, & que la civilité humaine le cache & le supprime. » Le moi est » haissable, dit-il dans ses Pensees; ainsi » ceux qui ne l'ôtent pas, & qui se con-» tentent seulement de le couvrir, sont

" toujours haissables. Point du tout, di-" rez-vous; car en agissant comme nous » faisons, obligeamment pour tout le » monde, on n'a pas sujet de nous hair. " Cela est vrai, si l'on ne haissoit dans le » moi que le déplaisir qui nous en revient. » Mais je le hais, parce qu'il est injuste, » & qu'il se sait centre de tout : je le haïrai » toujours. En un mot, le moi a deux qua-» lités: il est injuste en soi, en ce qu'il se » fait centre de tout : il est incommode aux » autres, en ce qu'il les veut asservir; car » chaque moi est l'ennemi, & voudroit » être le tyran de tous les autres. Vous en » ôtez l'incommodité, mais non pas l'in-"justice: ainsi vous ne le rendez pas ai-» mable à ceux qui en haissent l'injustice : » vous ne le rendez aimable qu'aux injus-» tes qui n'y trouvent plus leur énnemi: » ainsi vous demeurez injustes, & ne pou-» vez plaire qu'aux injustes (a) ».

On lit dans les Mélanges de Vigneul de Marville (b), que » M. Pascal disoit de » ces Auteurs, qui en parlant de leurs » Ouvrages, disent, mon Livre, mon Com» mentaire, mon Histoire, &c. qu'ils sentent » leurs bourgeois qui ont pignon sur rue, » & toujours un chez moi à la bouche. Ils

<sup>(</sup>a) Pensées de M. Pascal, édition de 1678, pag. 279. (b) Tom. II, pag. 200, édit. de Roterdam, 1701.

» feroient mieux, ajoute cet excellent » homme, de dire, notre Livre, notre Ou-"vrage, &c. vu que d'ordinaire il y a en » cela plus de bien d'autrui que du leur ». En effet, c'est une mauvaise coutume que de parler de soi-même, & de se citer partout, lorsqu'il n'est question que de son sentiment. Cela donne lieu à ceux qui nous écoutent de soupçonner que ce regard si fréquent vers soi-même, ne naisse d'une secrette complaisance, qui nous porte souvent vers cet objet de notre amour, & excite en eux une aversion pour nous & pour tout ce que nous disons (a). PASCAL vouloit qu'on se désignât par la particule on (b).

La Philosophie proprement dite de ce grand homme consistoit en cette maxime: renoncer à tout plaisir & à toute superfluité, & il l'a réduite constamment en pratique. Non-seulement il resusoit à ses sens tout ce qui pouvoit leur être agréable; maisil prenoit encore sans peine, sans dégoût, & même avec joie, tout ce qui pouvoit leur déplaire, soit pour la nourriture, soit pour les remedes; & il retranchoit tous les jours tout ce qu'il ne jugeoit

(a) Voyez la Logique, ou l'Art de penser, troisiéme

édit. pag. 307. (b) M. de Saint-Evremont se moque un peu de l'usage du mot On, dans ses Euvres mélés, tom. IV. A-t-il raison? c'est ce que je laisse à décider.

pas lui être absolument nécessaire, tant pour le vêtement, que pour la nourriture, pour les meubles, & pour toutes les autres choses. Il ne s'occupa sur la fin de ses jours que de pensées morales & chrétiennes, & il les mettoit par écrit selon qu'il les jugeoit bonnes. C'étoit sur le premier morceau de papier qu'il trouvoit sous sa main, & c'étoit souvent à demi-mot; car il ne les écrivoit que pour lui. Aussi se contentoit-il fort légerement, pour ne pas fe fatiguer l'esprit. Il mettoit seulement les choses qui étoient nécessaires, pour lui faire ressouvenir des vues & des idées qu'il avoit. On trouva après sa mort tous les morceaux de papier sur lesquels ces pensées étoient écrites, enfilées en diverses liasses, sans aucun ordre & sans suite. On les fit copier d'abord telles qu'elles étoient, & dans la même confusion où on les avoit trouvées; & on les mit ensuite dans l'ordre où elles sont imprimées aujourd'hui, sous le titre de Pensées de M. Pascal sur la Religion, & sur quelques autres sujets, qui ont été trouvées après sa mort parmi ses papiers. On trouve dans ces Pensees, 1°. Une peinture exacte de l'homme, c'est-à-dire tout ce qui se passe au-dedans & au-dehors de lui-même. 2º. Le tableau de l'homme qui, après avoir vécu dans l'ignorance, se considere lui-même, sa grandeur, sa bassesse, ses soiblesses, les lumieres qu'il a, les ténébres qui l'environnent, enfin les contrariétés qui se trouvent dans sa nature. 3°. La preuve de la vérité de la Religion Chrétienne par l'accomplissement des Prophéties.

Toute cette composition est belle, sublime, édifiante. Mais sur ce dernier article, sa vie vaut encore mieux que ses écrits. Cent volumes de sermons, dit Bayle, ne valent pas l'exposition de sa vie. Son humilité & fa dévotion mortifient plus les libertins, que si on lâchoit sur eux une douzaine de Missionnaires. On voit assez de gens qui disent qu'il faut se mortifier, mais on en voit bien peu qui le fassent; & personne n'appréhende de guérir quand il est malade, comme faisoit PASCAL (a). En un mot, Bayle avoit une idée si grande de ce Philosophe, qu'il le nomme un individu paradoxe de l'espèce humaine. Il mérite, dit-il, qu'on doute s'il est ne de femme, comme cet homme de Lucrece :

## Ut vix humanâ videatur stirpe creatus (b).

<sup>(</sup>a) Nouvelles de la République des Lettres, année 1684. mois de Décembre. (b) T. Lucretii Cari de rerum naturâ, Lib. I, Yers 730.

## Morale de PASCAL, ou connoissance générale de l'Homme.

La premiere chose qui s'offre à l'homme, quand il se regarde, c'est son corps, qu'il ne peut connoître qu'en le comparant avec tout ce qui est au-dessus de lui, & tout ce qui est au-dessous, afin de voir ses justes bornes. Il faut donc qu'il ne s'arrête pas seulement à regarder les objets qui l'environnent, mais qu'il contemple la nature entiere dans sa haute & pleine majesté; & il trouvera alors que la terre qu'il habite n'est qu'un point à l'égard de cet espace immense que sa foible vue lui fait découvrir, & qu'il conçoit encore mieux. Considérant ce qu'il est au prix de ce qui cht, il se reconnoît comme égaré dans ce canton détourné de la nature, dans ce petit cachot où il se trouve logé. Utile connoissance qui lui apprend à estimer la terre, les Royaumes, les Villes; & soi-même son juste prix. Que sont en effet toutes ces choses-là dans l'infini? Qui peut le comprendre? L'homme est dans la nature un néant à l'égard de l'infini, un tout à l'égard du néant, un milien entre rien & tout.

Son intelligence tient dans l'ordre des

choses intelligibles le même ordre que son corps dans l'étendue de la nature; & tout ce qu'elle peut faire est d'appercevoir quelque apparence du milieu des choses, dans un désespoir éternel d'en connoître

ni le principe, ni la fin.

Ses lens n'apperçoivent rien d'extrême. Trop de bruit l'assourdit; trop de lumiere l'éblouit; trop de distance & de proximité empêchent sa vue; trop de longueur & trop de briéveté obscurcissent son discours; trop de plaisir l'incommode; trop de consonnances lui déplaisent. Il ne sent ni l'extrême chaud, ni l'extrême froid: les qualités excessives sont ses ennemis, & ne lui sont point sensibles: il ne les sent pas: il les souffre. Trop de jeunesse & trop de vieillesse énervent l'esprit ; trop & trop peu de nourriture troublent ses actions; trop & trop peu d'instructions abétissent. Les choses extrêmes sont pour lui comme si elles n'étoient pas, & il n'est point à leur égard : elles lui échappent, ou lui à elles.

L'homme n'est qu'un roseau le plus soible de la nature; mais c'est un roseau pensant. Il ne saut pas que l'Univers entier s'arme pour l'écraser. Une vapeur, une goutte d'eau suffit pour le tuer. Son esprit est même si peu de chose, que le moindre tintamarre qui se fait autour de lui les dérange. Il ne saut pas le bruit d'un canon pour déranger ses pensées, il ne saut que le bruit d'une girouette ou d'une poulie. Une mouche bourdonne-t-elle à son oreille? il cesse de raisonner; & asin qu'il puisse trouver la vérité, il est obligé de chasser cet inseste qui tient sa raison en échec, & trouble cette puissante intelligence qui gouverne les Villes & les

Royaumes.

La justice & la vérité sont deux pointes si subtiles, que ses instrumens sont trop émoussés pour les toucher exactement: s'ils y arrivent, ils en écachent la pointe, & appuient tout autour, plus sur le faux que sur le vrai. Ces instrumens sont la raifon & les fens : deux principes qui manquent souvent de sincérité, ou s'abusent réciproquement les uns & les autres. Les fens abusent la raison par de fausses apparences; & cette même piperie qu'ils lui apportent, ils la reçoivent d'elle à leur. tour: elle s'en revanche. Les passions de l'ame troublent les sens, & leur font des impressions fâcheuses. Ils mentent & se trompent à l'envi.

finon des principes accoutumés? Dans les enfans, ce sont ceux qu'ils ont reçus de la coutume de leurs peres. Une différente coutume donnera d'autres principes naturels. Et s'il y en a d'ineffaçables à la coutume, il y en a auffi de la coutume ineffaçables à la nature. Qu'est-ce donc que cette nature sujette à être effacée? La coutume est une seconde nature qui détruit la premiere. Pourquoi la coutume n'est-elle pas naturelle? Cette nature ne feroit-elle qu'une premiere coutume, comme la coutume est une seconde nature?

Quoi qu'il en soit, les nécessités de la nature ravissent à l'homme une grande partie du temps qu'il a à vivre. Il ne lui en reste que très-peu dont il puisse disposer. Mais ce peu l'incommode si fort & l'embarrasse si étrangement, qu'il ne songe qu'à le perdre. Rien ne lui est plus insupportable que d'être obligé de vivre avec foi, & de penser à soi. Ainsi tout son soin est de s'oublier soi-même, & de laisser couler ce temps si court & si précieux sans réflexion, en s'occupant des choses qui l'empêchent d'y penser. Voilà l'origine de toutes les occupations tumultuaires des hommes, & de tout ce qu'on appelle divertissemens ou passe-temps, dans lesquels on n'a en effet pour but que d'y laifser passer le temps sans le sentir, ou plutôt sans se sentir soi-même, & d'éviter en

perdant cette partie de la vie, l'amertume & le dégoût intérieur qui accompagneroient nécessairement l'attention qu'on feroit sur soi-même pendant ce temps-là. L'ame ne trouve rien en elle-même qui la contente. Elle n'y voit rien qui ne l'afflige, quand elle y pense. C'est ce qui la contraint de se répandre au-dehors, & de chercher dans l'application aux choses extérieures, à perdre le souvenir de son état véritable. Sa joie consiste dans cet oubli; & il suffit pour la rendre misérable, de l'obliger de se voir & d'être avec soi. Un homme qui a assez de bien pour vivre, s'il savoit demeurer chez soi, n'en sortiroit pas pour aller sur la mer ou au siége d'une place; & si l'on ne cherchoit simplement qu'à vivre, on auroit peu de besoinde ces occupations si dangereuses.

Qu'on choissiffe telle condition qu'on voudra, & qu'on y assemble tous les biens & toutes les satisfactions qui semblent pouvoir contenter un homme. Si celui qui est dans cet état est sans occupation & sans divertissement, & qu'on le laisse faire réslexion sur ce qu'il est, cette félicité languissante ne le soutiendra pas. Il tombera par nécessité dans les vues assignantes de l'avenir; & si on ne l'occupe hors de lui, le voilà nécessairement malheureux. La dignité royale paroît assez grande d'elle-

même, pour rendre celui qui la possede heureux à la vue de ce qu'il est. Cependant si un Roi reste tout seul sans aucune satisfaction des sens, sans aucun soin dans l'esprit, sans compagnie, pensant à soi tout à loisir, ce Roi sera un homme plein de miseres, & qui les ressentira comme un autre. Voilà pourquoi les Souverains ont toujours auprès d'eux un grand nombre de gens qui veillent à faire succéder le divertissement aux affaires, & qui observent tout le temps de leur loisir pour leur fournir des plaisirs & des jeux, en sorte qu'il n'y ait point de vuide. C'est-à-dire, qu'ils font environnés de perfonnes qui ont un soin merveilleux de prendre garde que le Roi ne soit seul & en état de penfer à soi, parce qu'elles savent qu'il sera malheureux, tout Roi qu'il est, s'il y pense.

Ainsi la principale chose qui soutient les hommes dans les grandes charges, d'ailleurs si pénibles, c'est qu'ils sont sans

cesse détournés de penser à eux.

De-là vient que les hommes aiment tant le bruit & le tumulte du monde; que la prison est un supplice si horrible, & qu'il y a si peu de personnes qui soient capables de souffrir la solitude.

On doit donc reconnoître que l'homme est si malheureux, qu'il s'ennuieroit même

fans

sans aucune cause étrangere d'ennui, par le propre état de sa condition naturelle : & il est avec cela si vain & si léger, qu'étant plein de mille causes essentielles d'ennui, la moindre bagatelle sussit pour le divertir. De sorte qu'à le considérer sérieusement, il est encore plus à plaindre de ce qu'il peut se divertir à des choses si frivoles & si basses, que de ce qu'il s'afflige de tes miteres essectives; & ses divertissemens sont encore moins raisonnables que son ennui.

Ainsi les divertissemens qui font le bon's heur des hommes, ne sont pas seulement bas: ils font encore faux & trompeurs Ils ont pour objet des fantômes & des illusions, qui seroient incapables d'occuper l'esprit de l'homme, s'il n'avoit perdu le sentiment & le goût du vrai bien, & s'il n'étoit rempli de bassesses, de vanité, de légéreté, d'orgueil & d'une infinité d'au-l tres vices. Et ces divertissemens ne nous soulagent dans nos miseres qu'en nous caufant une misere plus réelle & plus effective. Car c'est ce qui nous empêche principalement de songer à nous, & qui nous fait perdre insensiblement le temps: perte plus musible à l'homme que le mal qui lui cause, l'ennui, En effet, l'ennui peut contribuer plus que toutes choses à lui faire Tome III.

chercher sa véritable guérison; & le divertissement qu'il regarde comme son plus grand bien, est au contraire son plus grand mal, puisqu'il l'éloigne de chercher le remede à ses maux.

Cependant on a une si grande idée de l'homme, qu'on ne peut souffrir d'en être méprisé, & de n'être pas dans l'estime des hommes; & toute notre félicité consiste dans cette estime. Il est vrai que, quoique cette sausse gloire que les hommes cherchent, soit une marque de leur misere & de leur bassesse, c'en est une aussi de leur excellence. Car quelques possessions qu'ils aient sur la terre, & de quelque santé & commodité qu'ils jouissent, ils ne sont pas satisfaits s'ils ne sont dans l'estime de leurs semblables. Leur nature, qui est là-dessus plus sorte que toute leur raison, les convainc plus sortement de la grandeur de l'homme, que la raison ne les convainc de sa bassesse.

Ce qui fortifie en nous cette idée que nous avons de la grandeur de l'homme, c'est les connoissances qu'il a acquises, les découvertes qu'il a faites, les sciences qu'il a créées. Les sciences ont deux extrémités qui se touchent. La premiere est la pure ignorance naturelle où se trouvent tous les hommes en naissant. L'autre ex-

trémité est celle où arrivent les grandes ames, qui ayant parcouru tout ce que les hommes peuvent favoir, trouvent qu'elles ne favent rien, & se trouvent dans cette même ignorance d'où elles étoient parties. Mais c'est une ignorance savante qui se connoît. Ceux d'entre-deux, qui sont sortis de l'ignorance naturelle, & n'ont pu arriver à l'autre, ont quelque teinture de cette science suffisante, & sont les entendus. Ceux-ci troublent le monde, & jugent

plus mal que les autres.

Il y a aussi des gens qui s'estiment, parce qu'ils possedent quelque connoissance particuliere qu'ils croyent supérieure à tout, & méprisent ceux qui ne sont pas à cet égard aussi habiles qu'eux. Ce sont encore des troubles-sêtes. On peut avoir le sens droit, & n'aller pas également à toutes choses. On peut l'avoir droit dans un certain ordre de choses, & s'éblouir dans les autres. Les uns tirent bien les conséquences de peu de principes. Les autres tirent bien les conséquences des choses où il y a beaucoup de principes. En esset, une nature d'esprit peut être telle qu'elle puisse bien pénétrer peu de principes jusqu'au sond, & qu'elle ne puisse pénétrer les choses où il y a beaucoup de principes.

Il y a donc deux sortes d'esprit; l'un

de pénétrer vivement & profondément les conséquences des principes, & c'est - là l'esprit de justesse; l'autre de comprendre un grand nombre de principes sans les confondre, & c'est-là l'esprit de Géométrie. L'un est force & droiture d'esprit; l'autre est étendue d'esprit. Or l'un peut être sans l'autre, l'esprit pouvant être fort & droit, & pouvant être aussi étendu & soible.

Îl y a beaucoup de différence entre l'efprit de Géométrie & l'esprit de finesse. En l'un les principes sont palpables, mais éloignés de l'usage commun: de sorte qu'on a peine à tourner la tête de ce côtélà, manque d'habitude; mais pour peu qu'on s'y tourne, on voit les principes à plein; & il faudroit avoir tout-à-fait l'esprit faux pour mal raisonner sur des principes si gros, qu'il est presque impossible qu'ils échappent.

Mais dans l'esprit de sinesse, les principes sont dans l'usage commun, & devant les yeux de tout le monde. On n'a que faire de tourner la tête, ni de se faire violence. Il n'est question que d'avoir bonne vue, mais il faut l'avoir bonne; car les principes en sont si déliés, & en si grand nombre, qu'il est presque impossible qu'il n'en échappe. Or l'omission d'un principe mène à l'erreur; ainsi il faut avoir la vue

bien nette pour voir tous les principes; & ensuite l'esprit juste pour ne pas rai-sonner faussement sur les principes con-

Tous les Géomètres servient donc fins, s'ils avoient la vue bonne; car ils ne raisonnent pas faux sur les principes qu'ils connoissent; & les esprits sins seroient Géomètres, s'ils pouvoient plier leurs vues vers les principes inaccoutumés de Géométrie.

Ce qui fait donc que certains esprits sins ne sont pas Géomètres, c'est qu'ils ne peuvent du tout se tourner vers les principes de Géométrie; mais ce qui fait que des Géomètres ne sont pas fins, c'est qu'ils ne voyent pas ce qui est devant eux; & qu'étant accoutumés aux principes nets & grossiers de Géométrie, & à ne raisonner qu'après avoir bien vu & manié leurs principes, ils se perdent dans les choses de finesse où les principes ne se laissent pas ainsi manier. On les voit à peine : on les sent plutôt qu'on ne les voit : on a de la peine à les faire sentir à ceux qui ne les fentent pas d'eux-mêmes. Ce sont choses tellement délicates & si nombreuses, qu'il faut un sens bien délicat & bien net pour les sentir, & sans pouvoir le plus souvent les démontrer par ordre comme en Géométrie, parce qu'on n'en possede pas ainsi les principes, & que ce seroit une chose infinie de l'entreprendre. Il faut tout d'un coup voirla chose d'un seul regard, & non par progrès de raisonnement, au moins jusqu'à un certain degré. Et ainsi il est rare que les Géomètres soient fins, & que les sins soient Géomètres; à cause que les Géomètres veulent traiter géométriquement les choses sines, & se rendent ridicules, voulant commencer par les définitions, & ensuite par les principes: ce qui n'est pas la maniere d'agir en cette sorte de raisonnement. Ce n'est pas que l'esprit ne le fasse, mais il le fait tacitement, naturellement & sans art; car l'expression en passe tous les hommes, & le sentiment n'en appartient qu'à peu.

Et les esprits sins, au contraire, ayant ainsi accoutumé de juger d'une seule vue, sont si etonnés quand on leur présente des propositions où ils ne comprennent rien, & où, pour entrer, il faut passer par des désinitions & des principes stériles, & qu'ils n'ont point accoutumé de voir ainsi en détail, qu'ils s'en rebutent & s'en dégoûtent. Mais les esprits saux ne sont

Jamais ni fins, ni Géomètres.

Les Géomètres qui ne sont que Géomètres, ont donc l'esprit droit, mais pourvu qu'on leur explique bien toutes choses par définitions & par principes : autrement ils sont saux & insupportables, car ils ne sont droits que sur les principes bien éclaircis. Et les sins qui ne sont que sins, ne peuvent avoir la patience de descendre jusqu'aux premiers principes des chofes spéculatives & d'imagination, qu'ils n'ont jamais vues dans le monde & dans

l'usage, &c. (a)

Il y a diverses classes de forts, de beaux, de bons esprits & de pieux, dont chacun doit régner chez soi & non ailleurs. Ils se rencontrent quelquesois, & le fort & le beau se battent sottement, à qui sera le maître l'un de l'autre; car leur maîtrise est de divers genres. Ils ne s'entendent pas; & leur faute est de vouloir régner par-tout. Rien ne le peut, non pas même la force: elle n'est pas siste pour le royaume des Savans: elle n'est maîtresse que des actions extérieures.

Mais les véritables génies sont ceux qui, sans être ni Mathématiciens, ni Poëtes de profession, connoissent les principes de toutes choses, & raisonnent bien de tout, & de ce qu'ils savent, & de ce qu'ils n'ont pas étudié. Ils ne sont ni Poëtes

<sup>(</sup>a) Penfces de M. Pafcal. A Paris , 1683. p27. 314-316.

ni Geomètres; mais ils jugent de tous ceux là. On ne les devine point. On ne s'apperçoit point en eux d'une qualité plutôt que d'une autre. Ils favent s'accommoder à tous les besoins de l'homme, à toutes ses connoissances.

La seule chose qui peut embarrasser un homme de génie, c'est de s'assurer s'il raifonne bien sur un objet, que d'autres voyent bien différemment de lui; car il faut qu'il préfere ses lumieres à celles de tant d'autres; & cela est hardi & disficile. Epictete demandoit pourquoi nous ne nous fâchons pas, si on nous dit que nous sommes boiteux, & que nous avons mal à la tête; & que nous nous fâchons, si on nous dit que nous raisonnons mal, ou que nous choisissons mal. C'est que nous sommes certains que nous n'avons pas mal à la tête, & que nous ne sommes pas boiteux. Mais nous ne sommes pas si assurés que nous raifonnons bien, & que nous choifissons le vrai. De sorte que n'en ayant d'affurance qu'à cause que nous le voyons de toute notre vue, quand un autre voit de toute sa vue le contraire, cela nous met en suspens & nous étonne; & notre surprise devient extrême, quand mille autres se moquent & de notre raisonnement, & de notre choix.

Comment

Comment donc être assuré si on dit la vérité? Notre raison & notre sentiment ne forment-ils pas une intelligence vive & lumineuse, & cela ne suffit-il pas pour nous faire connoître les premiers principes? Nous savons que nous ne rêvons point, quelqu'impuissance où nous soyons de le prouver par raison. Cette impuis-fance ne conclud autre chose que la foiblesse de notre raison, mais non pas l'incertitude de toutes nos connoissances. Car la connoissance des premiers principes comme, par exemple, qu'il y a espace, temps, mouvement, nombre, matiere, est aussi ferme qu'aucune de celles que nos raisonnemens nous donnent: & c'est sur ces connoissances d'intelligence & de sentiment qu'il faut que la raison s'appuie, & qu'elle fonde tout son discours. Les prin-cipes se sentent, les propositions se concluent, le tout avec certitude quoique par différentes voies. Et il est aussi ridicule que la raison demande au sentiment & à l'intelligence des preuves de ces premiers principes pour y consentir, qu'il seroit ridicule que l'intelligence demandât à la raison un sentiment de toutes les propositions qu'elle démontre. Cette impuissance ne peut donc servir qu'à humilier la raison qui voudroit juger de tout; mais non pas Tome III. Hh

à combattre notre certitude, comme s'il n'y avoit que la raison capable de nous instruire. Plût à Dieu que nous n'en euf-· fions jamais besoin, & que nous connussions toutes choies par instinct & par fentiment!

Cela n'empêche pas que l'homme ne foit grand, & sa grandeur paroît même en ce qu'il se connoît misérable. Un arbre ne fe connoît pas miférable. Il est vrai que c'est être misérable que de se connoître misérable; mais c'est aussi être grand que de connoître qu'on est misérable. Ainsi toutes ses miseres prouvent sa grandeur.

Que l'homme donc s'estime son prix. Qu'il s'aime; car il a en lui une nature capable de bien; mais qu'il n'aime pas pour cela les bassesses qui y sont. Qu'il se mé-prise, parce que cette capacité est vuide; mais qu'il ne méprise pas pour cela cette capacité naturelle. Il a en lui la capacité de connoître la vérité, & d'être heureux. Toute sa dignité consiste dans la pensée. C'est de-là qu'il faut qu'il se releve, non de l'espace & de la durée.

Travaillons donc à bien penser. Voilà

le principe de toute la Morale.

Le fond de cette Morale de PASCAL a été censuré avec peu de ménagement par l'Auteur célebre des Lettres Philosophiques (M. de V \*\*\*), & son suffrage est d'un assez grand poids pour inspirer de la désiance sur sa justesse. Il convient sans doute à l'Histoire de notre Philosophe, & à la vérité, d'examiner sa censure, & de mettre le lecteur en état de porter son jugement à cet égard. Si... doctrine de Pas-CAL est fausse, j'ai eu tort de la réduire en système; mais si elle est vraie, il est juste que la critique de M. D. V. tombe.

Cet homme illustre attaque d'abord le fond de l'ouvrage de PASCAL, je veux dire ses Pensees, & le but que ce grand homme s'étoit proposé en les écrivant. Il prétend qu'il impute à l'essence de notre nature ce qui n'appartient qu'à certains hommes; & il l'accuse de dire éloquemment des injures au genre humain. Il est même très-perfuadé que s'il eût fuivi dans le livre qu'il méditoit, le dessein qui paroît dans ses Pensées, » il auroit fait un » livre plein de paralogismes éloquens & » de faussetés admirablement déduites ». ( Lett. Phil. p. 137. ) Ce jugement est rigoureux, & vraisemblablement il n'a pas été affez réfléchi; car M. D. V. avoue que PASCAL étoit un grand génie.» C'est assez, » dit-il, d'avoir cru appercevoir quelques » erreurs d'inattention dans ce grand gé-» nic: c'est une consolation pour un esprit Hhii

» aussi borné que le mien, d'être bien per-» suadé que les plus grands hommes se » trompent comme le vulgaire » (p. 185). Il faut convenir qu'on ne peut s'exprimer d'une maniere plus modeste. Mais si PAS-CAL étoit un grand génie, comment auroitil fait un livre plein de paralogismes? Un pareil livre peut-il être l'ouvrage d'un grand génie, disons mieux, celui même d'un génie médiocre? Il n'y a qu'un esprit absolument faux qui puisse le produire. Il est bien étonnant qu'un homme aussi éclairé que M. D. V. n'ait pas pris garde à cette contradiction. Notre Philosophe a pu se tromper. Peut-être ses Pensées ne sontelles pas toutes justes, parce qu'un Philofophe, quelque grand qu'il foit, est toujours un homme. Mais quand on reconnoît que ce Philosophe est un grand génie, on doit le supposer judicieux, & y regarder à deux fois avant que de censurer ses productions. Ses idées ne sont pas toujours à la portée de tout le monde, parce qu'elles tiennent de la nature de celui qui les a produites: elles sont fines, subtiles, sublimes même comme leur Auteur; & ces qualités exigent une grande attention de la part de ceux qui en veulent saisir le véritable sens.

Après ce début, M. D. V. examine en

particulier les Pensees de PASCAL; & voici

comment il les censure.

I. Les foiblesses les plus apparentes, dit notre Philosophe, sont des forces à ceux qui prennent bien les choses. Par exemple, les deux généalogies (de J. C.) de S. Mathieu & de S. Luc se contrarient, & cela prouve que ces deux généalogies n'ont pas été faites de concert. Cette pensée est belle & simple; car si les travaux de S. Mathieu & de S. Luc eussent été absolument semblables, on pourroit dire, humainement parlant, que ces deux Evangélistes se sont entendus entr'eux; au lieu que leur contrariété apparente prouve que chacun a écrit suivant ses propres connoissances, sans d'autre intention que de dire ce qu'il a su. Cependant l'Auteur des Lettres Philosophiques croit que cette pensée est capable de faire tort à la Religion, & il est surpris que les Editeurs des Pensées de Pascal ayent fait imprimer celle ci.

II. Que chacun examine sa pensée, il la trouvera toujours occupée au passé & à l'avenir. Le présent n'est jamais notre but. Le passé & le présent sont nos moyens. Le seul avenir est notre objet. C'est une des pensées de PASCAL. Son censeur répond à cela, que bien loin de se plaindre de cette disposition, il faut remercier l'Au-

Hhiij

teur de la nature de ce qu'il nous donne cet instinct qui nous porte sans cesse vers l'avenir. Mais qui est-ce qui se plaint? Pas-cal ne se plaint ni ne murmure. Il dit seu-lement, telle chose se passe dans l'esprit de l'homme. Tel est l'homme. Et cette remarque, que personne n'avoit saite avant lui, est très-sine & très-vraie. Comment donc a-t-on pu avancer que Pascal a donné dans un lieu commun très-saux?

III. PASCAL dit que les hommes ont un instinct secret qui les porte à chercher le divertissement au-dehors, & que l'homme est si malheureux, qu'il s'ennuieroit même sans aucune cause étrangere d'ennui par le propre état de sa condition. Il n'y a personne qui ne sente cette vérité affligeante. M. D. V. veut néanmoins que cet instinct secret soit un bien, & il présend » que l'Auteur de la nature a attaché l'en-» nui à l'inaction, afin de nous forcer par-» là à être utiles au prochain & à nous-» mêmes ». Il y a deux méprises dans cette critique. Premierement, il ne s'agit point de savoir si cet instinct secret que l'homme a, peut être utile ou non, mais s'il existe, & cette existence est très réelle. En second lieu, notre Philosophe ne parle que de diverrissement, de dissipation, & non de l'action qui nous fait sortir de nous-mêmes pour être utiles au prochain; & il est certain qu'il est très-humiliant pour l'homme de trouver son bonheur dans des divertissemens, dans l'oubli de lui - même, dans une sorte d'ivresse.

IV. PASCAL déplore l'état d'un homme qui oublie dans quelque divertissement la perte qu'il vient de faire d'un fils tendrement aimé. Et son censeur dit à cela » que » la diffipation est un remede plus fûr con-» tre la douleur, que le quinquina contre la "fievre ». Mais la question n'est pas de favoir si c'est-là un remede sûr, mais si ce remede convient à la nature d'un être qui fent & qui réfléchit. Il est évident que cet oubli de son affliction, pendant le temps qu'on se dissipe, marque beaucoup de légéreté, peut-être aussi un peu de folie. Car être heureux ou rire dans une grande affliction, c'est-à-dire, éprouver deux sentimens opposés, c'est n'être point affecté, ou n'avoir point de sentiment.

V. De ces vérités, PASCAL conclud que ce n'est pas être heureux, que de pouvoir être réjoui par le divertissement : car il vient d'ailleurs & de dehors; ainsi il est dépendant & sujet à être troublé par mille accidens, qui sont des afflictions inévitables. » Celui-là est véritablement heu-» reux, répond M. D. V. qui a du plaisir,

Hhiv

"& ce plaisir ne peut venir que du dehors». Qu'est-ce que cela signisie? On ne parle point du bonheur actuel, mais de la félicité propre de l'homme, de sa condition heurcuse ou malheureuse. Or une félicité qui peut être troublée par des accidens, & qui peut procurer des assilications, n'est pas

une véritable félicité.

VI. Si notre condition étoit véritablement heureuse, il ne faudroit pas nous divertir d'y penser. C'est une pensée de PAS-CAL. En voici la critique. » Notre condi-» tion est de penser aux objets extérieurs » avec lesquels nous avons un rapport né-» cessaire. Il est faux qu'on puisse divertir » un homme de penser à la condition hu-" maine ». Il me semble que dans cette critique on n'a pas saisi la pensée de PASCAL, qui est de la plus grande justesse. On ne peut nier que si notre condition étoit véritablement heureuse, il ne faudroit pas la perdre de vue. Par le mot condition, on entend notre état, c'est-à-dire, si nous étions naturellement ou essentiellement heureux par notre propre constitution; & cela étant, la félicité de l'homme devroit confister dans la contemplation de cet état, dans sa propre jouissance, sans aucune distraction. Toutes les sois qu'on se livre à quelques amusemens,

à la diffipation, qu'on fort de foi-même, on perd sa condition de vue; & cela arrive

presque toujours.

VII. La mort est plus aisée à supporter, dit PASCAL, sans y penser, que la pensée de la mort sans péril. Réponse de M. D. V. » On ne peut pas dire qu'un » homme supporte la mort aisément ou » mal-aisément, quand il n'y pense point » du tout. Qui ne sent rien, ne supporte » rien ». M. D. V. s'est encore trop pressé dans sa critique. PASCAL compare ici le mal physique, qui est la douleur de la mort, au mal moral, qui est la pensée de la mort. La douleur physique peut être fort considérable; mais elle l'est moins encore, suivant PASCAL, que le mal moral de la mort, c'est-à-dire, la seule pensée de la mort fans aucune douleur physique.

VIII. Tout notre raisonnement se réduit au sentiment. Cette pensée de PASCAL est très-sine. Nous ne cédons qu'à ce que nous sentons, parce que nous ne jugeons qu'une chose est vraie ou fausse, bonne ou mauvaise, que quand nous la connoissons, ou nous la sentons telle ou telle. Tout notre raisonnement ne conduit qu'à développer notre sentiment. Quoique cela soit de la plus grande évidence, M. D. V. sait cette réponse singuliere: » Notre rai-

» fonnement se réduit à céder au sentiment » en fait de goût, non en fait de science ».

Le censeur entend ici par sentiment, une assection particuliere que l'homme éprouve à la vue d'un objet quelconque, soit agréable, soit désagréable; de sorte qu'il juge de la qualité de cet objet par cette unique assection. Au lieu qu'en sait de science, l'ame ne sent une vérité que quand la raison l'a développée, & notre raisonnement cesse lorsque nous éprouvons ce sentiment. De même que nous n'avons rien à prouver à une personne, lorsque nous lui avons sait connoître ou sentir qu'elle a tort ou raison. Et voilà ce que tous les Philosophes entendent par le mot sentiment. Ce que M. D. V. appelle de ce nom, est le goût proprement dit.

I X. Une des plus belles pensées de PASCAL est celle-ci. Les sciences ont deux extrémités qui se touchent. La premiere est la pure ignorance naturelle où se trouvent tous les hommes en naissant. L'autre est celle où arrivent les grandes ames, qui ayant parcouru tout ce que les hommes peuvent savoir, trouvent qu'elles ne sa-

vent rien.

C'est une vérité qui faisoit dire à Soerate: Je sais une seule chose qui est que je ne sais rien: Unum scio quòd nihil scio. Socrate favoit cependant beaucoup, mais il ignoroit tout ce qu'il lui importoit le plus de connoître sur l'état & la condition propre de l'homme. Les grands génies apprennent bien tout ce que peuvent connoître les hommes; mais quand ils l'ont appris, ils reconnoissent que ces connoissances sont plutôt des amusemens qu'une science véritable. Avec beaucoup de sagacité on peut bien découvrir les principes de toutes les sciences; & quand on a déconvert tout cela, on se trouve sans occupation. L'esprit n'a plus rien où il puisse s'arrêter. Il est véritablement oisif; & il se trouve aussi ignorant sur les choses qu'il voudroit connoître, qu'il l'étoit en venant au monde, sur les choses qu'il ne connoisfoit pas.

M.D. V. auroit bien fait de supprimer la critique qu'il a faite de cette pensée. Il suffira de l'exposer pour juger s'il a pris la peine de l'entendre. » Cette pensée, dit-il, » est un pur sophisme; & la fausseté con- » siste dans le mot d'ignorance qu'on prend » en deux sens différens. Celui qui ne sait » ni lire, ni écrire, est un ignorant; mais » un Mathématicien, pour ignorer les prin- » cipes cachés de la nature, n'est pas au » point d'ignorance dont il étoit parti » quand il commença à apprendre à lire.

»M. Newton ne favoit pas pourquoi »l'homme remue fon bras quand il le » veut; maisil n'en étoit pas moins favant » fur le reste. Celui qui ne fait point l'Hé» breu & qui fait le Latin, est favant par » comparaison à celui qui ne fait que le » François ». Quand on compare cette réponse avec le texte de PASCAL, on ne peut se persuader qu'elle vienne du plus peut se persuader qu'elle vienne du plus bel esprit que la France ait produit. Il n'y a pas un mot dans la critique qu'on puisse rapporter à la pensée critiquée. L'Auteur des Lettres Philosophiques parle, on ne sait pas pourquoi, d'une ignorance particuliere, & il s'agit ici d'une ignorance absolue & générale. Dans un exemplaire qu'un Savant (M. J \*\*.) m'a prêté de ces Lettres, je trouve cette note au bas de la remarque du Censeur: » M. D. V. donne là le nom » de science à des futilités ».

Il feroit possible de justifier presque toutes les autres Pensées critiquées dans les Lettres Philosophiques; mais c'en est assez pour effacer peut-être la mauvaise impresfion que cette critique avoit pu faire sur leur justesse. Si l'Auteur illustre auquel on l'attribue, eût pris la peine de lire PASCAL avec attention, il auroit autrement apprécié son ouvrage. Sa censure ainsi que ses Lettres en général sentent la précipita-

tion. On y trouve des fautes d'inattention qui surprennent. Par exemple, en parlant de Clarke, l'Auteur dit que ce grand Métaphysicien étoit un moulin à raisonnement: deux mots absolument contradictoires; car le mot moulin exclud celui de raisonnement. Un automate qui raisonne n'est plus un automate. Dans l'Histoire de Clarke, j'avois négligé de relever ce terme de mépris à l'égard d'un des plus subtils Logiciens que l'Angleterre ait produit, parce que je fais combien on doit se défier de soi-même, lorsqu'il s'agit d'être d'un sentiment différent de celui d'un homme qui a autant d'esprit, de connoissances & de modestie que M. D. V \*\*\*.

## Découvertes de PASCAL sur la Geométrie.

Il est l'inventeur des nombres figurés, proprement dits. Je dis figurés proprement dits; car Maurolicus & Faulhaber ont parlé avant lui des nombres poligones (a). Ce sont des nombres qui peuvent représenter quelque figure géométrique par rapport à laquelle on les considere. Il arrange ces nombres dans un certain ordre, dont il a formé un triangle; & après avoir

<sup>(</sup>a) Voyez Nombre Poligone dans le Distionnaire Universel de Mathématiques & de Physique, Art. Nombre.

nommé la premiere bande du triangle, c'est à-dire celle qui forme la base, les nombres du premier ordre, celle qui suit le nombre du tecond ordre, &c. il a trouvé ce beau Théorême. » Un nombre de » quelque ordre que ce foit, étant multiplié » par la racine précédente, & divisé par » l'exposant de son ordre, donne pour quo-» tient le nombre suivant, qui précede »cette racine ». Il a découvert encore ces deux-ci. I. » Deux nombres inégaux étaut » donnés, trouver en combien de mamieres le petit est contenu dans le grand m. II. » Trouver la somme d'une suite de » nombres naturels, élevés à des expo-» fans quelconques.

Avec ces découvertes PASCAL soumet à des regles invariables le calcul des hafards & celui des combinaisons. On peut même dire qu'on lui doit la naissance de l'arithmétique des infinis; car cette arithmétique que M. Wallis a inventée, est fondée sur la propriété des nombres figures, dont ce Mathématicien fait sur tout un grand usage pour la quadrature des

courbes (a).

<sup>(</sup>a) M. Jean Bernoulli a encore découvert une trèsbelle propriété du triangle arithmétique. C'est que les bandes perpendiculaires du triangle expriment les coéticiens des puissances d'un binome. Joh. Bernoulli Opera omnia, Tom. II. pag. 60,

Par la considération des élémens des courbes, c'est-à-dire de leurs parties insiniment petites, il a imaginé des méthodes générales pour en trouver la longueur, l'espace qu'elles renserment, les solides que cet espace forme, leur centre de gravité, &c. Et il est ainsi le créateur de la Géométrie de l'insini, par le moyen de laquelle on a fait tant de découvertes.

## Découvertes de PASCAL sur la Physique.

1°. La masse qui environne la terre,

presse par son poids tous les corps.

2°. La pesanteur de la masse de l'air est la cause de tous les essets qu'on avoit attribués à l'horreur du vuide, comme l'élévation de l'eau dans les pompes, la suspension de l'eau dans les tuyaux bouchés par la partie supérieure, l'ascension de l'eau dans les siphons, l'enslure de la chair dans les ventouses.

3°. Une pompe n'éleve jamais l'eau à Paris plus de trente-deux pieds, & elle ne l'éleve jamais moins de vingt-neuf

pieds & demi.

4°. Un siphon dont la jambe la plus courte a trente-deux pieds, ne fait jamais son effet à Paris; & celui dont la courte jambe a vingt-neuf pieds & au-dessous, fait toujours son effet à Paris.

5°. Un siphon qui a dix pieds de haut, fait son effet en tous les lieux du monde, car il n'y a point de montagne assez haute pour l'en empêcher; & un siphon qui a cinquante pieds de haut, ne fait son effet en aucun lieu du monde, car il n'y a point de caverne assez prosonde pour que le poids de la colonne d'air soit assez considérable asin de soulever l'eau à cette hauteur.

6°. Au niveau de la mer les pompes aspirantes élevent l'eau à la hauteur de trente & un pieds deux pouces à peu près. Dans les lieux plus élevés que le niveau de la mer de vingt toises, l'eau s'éleve à trente & un pieds seulement, parce que dix toises d'élévation causent un pouce de diminution à la hauteur où l'eau s'éleve. D'où il suit que dans ceux qui sont élevés au dessus de la mer de cent toises, l'eau monte seulement à trente pieds quatre pouces; de deux cens toises, vingt-neus pieds six pouces, &c.

7°. La masse entiere de la sphère de l'air qui environne la terre, pèse 8, 283, 889, 440 000 000 000 livres, c'est-à-dire, huit millions de millions, deux cens quatre-vingt-trois mille huit cens quatre-vingt-neut millions de millions, quatre cens quarante mille millions de livres.

8°. Les liqueurs pèsent suivant leur hauteur.

9°. Les poids inégaux qui se trouvent en équilibre par un arrangement quelconque, sont tellement disposés par cet arrangement, que leur centre commun ne sauroit jamais descendre, quelque situation qu'ils prissent; d'où il suit qu'ils doivent demeurer en repos, c'est-à-dire en équilibre.

10°. Un vaisseau plein d'eau ayant des ouvertures, & des forces à ces ouvertures qui leur soient proportionnées, ces forces feront en équilibre. C'est une conséquence du principe précédent, & le fondement

de l'équilibre des liqueurs.

Fin du troisième Volume:

e it is the second







